

B Pw 442

- 1

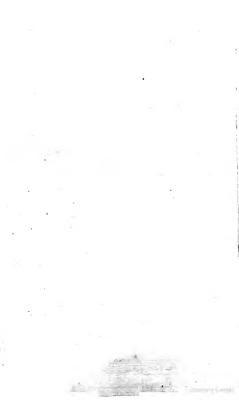

## VOYAGES

----

# L'INTÉRIEUR DU BRÉSIL.

TROISIEME PARTIE.

Toutes les fois que l'image de ce nouveau monde que Dieu m'a fait voir se représente deuant mes yeux, et que je cosidères la serente de l'air, la diuersité des animaux, la variété des oyseaux, la beauté des arbres et des plantes, l'excellence des fruites te, brief e agénéral, erichesses dont ceste terre du Brésil est décorée, incontinet ceste exclamation du Prophèle, au Pisan. 104, me vient en mémoire :

O Seigneur Dien, que tes œuures diners Sont merueilleux par le monde uniuers! O que tu as tout fait par grand' sagesse! Bref la terre est pleine de ta largesse,

(LERY, Hist., 3º (dit., 194.)

641073

# VOYAGE

AUX SOURCES

DU RIO DE S. FRANCISCO

ET DANS LA

# PROVINCE DE GOYAZ.

PAR

## M. AUGUSTE DE SAINT-HILAIRE,

MEMSE DE L'ACADÍMIE DES SCIENCES DE L'ENSTITUT DE FRANCE, PROPESSEUR À LA PACULTÉ DES SCIENCES DE PARIE,

CENTALIES DE LE LÉGIOS D'EONEDE, DE DEDELS SO CERSITÉT DE LA CEDIX DU SEÑA DES ACADÉMIES DE REALIF, A. PÉTERBODES, LINONES, C. L. C. DE CORRES DE LA NATURE , DE L'INSTITUT REPORTEDE LA SOCIÉTÉ LESSERSES DE LOSDESS, DE L'INSTITUT REPORTONQUE ST CÉCULAPRODES RÉBILLES, DE LE NOCITÉ D'ENTORIS NATURALES ES BOSTON ,

APRIQUE BRESILIES DE LE SOCIETE D'HISTORIE MATTERLLE SE BOSTON DE CELLES DE CESETE, DOTANIQUE S'EDIMODEG , MIDICALE SE BIO DE JARSED, PRÉDMATRIQUE DE PARIS, DES SERBESES D'OLÉANS, ETC.

TOME SECOND.

PARIS,

ARTHUS BERTRAND, LIBRAIRE-EDITEUR

RUE HAUTEFEUILLE, 25.

1848

1 = 1 =

## VOYAGE

AUX SOURCES.



# RIO DE S. FRANCISCO

0.0

## DANS LA PROVINCE DE GOYAZ.

#### CHAPITRE, XVII

GOVAZ. — LE VILLAGE DE SANTA LUZIA.

L'auteur passe sur la serra de Gorumba e de Tocanion. — Require des Arrepracides. Personnel du registro. Sa destination. La solde des militaires du poste extrêmement arrières. Grootstance qui prouje des militaires du poste extrêmement arrières. Grootstance qui prouje propriet de l'acceptance de l'acce

J'ai dit que, après avoir suivi à peu près depuis Para-

catú un plateau qui couronne la Serra do S. Francisco e da Parsanhyba, J'en étais descendu pour me rendre au Registro des Arrependidos , sur la limite de Minas et de Goyaz. En entrant dans une nouvelle province, j'allais aussi passer sur un autre diviseur d'eau, la Serra do Corumbá e do Tocantina, que déjà j'ai fait connalitre (p. 518), et qui forme un angle avec la Serra do S. Francisco e da Paranahyba.

La maison du registro, située à peu près à la jonction des deux chaines, est assez gradite et n' a qu'un étage; elle se compose, à la manière brésilienne, d'un bêtiment principal et de deux ailes fort courtes, entre lesquelles est une sorte de galerie (evaranda), que couvre le toit prolongé du corps de logis (1). Devant cette maison, on voit un rancho fort vaste et ouvert de tous les côtés, comme ceux de la route de Rio de Janeiro à Minas; ces là que les voyageurs et les caravanes trouvent un abri.

Le personnel du registro se compose uniquement (1849) d'un commandant, qui est alferes (sous-lieutenant), et d'un soldat, appartenant tous les deux à la compagnie de dragoiss, d'un preleitré (», p. 549) et d'un employe civil [fed. Ceux qui viennent de Rio de Janeiro avec des marchandises prennent un passe-debout au Registro de Mathias Barboss [2] et le présentént ici; on pées les ballois pour savoir si fen n'en a été distait, et les droits s'acquittent à Villa Bos ou tout autre endroit de la province. Pour s'assurer si les voyageurs qui sortent de Goyaz n'emportent pas dige distantes et de f'or en poudre, on les visité également.

<sup>(1)</sup> Voyage dans les provinces de Rio de Janeiro, etc., I, 90.

<sup>(2)</sup> Le registro de Mathias Barbosa est le bureau de douane placé sur le chemin de Rio de Janeiro à Minas, sur la limite des deux provinces (Poyage dans les provinces de Rio de Janeiro, ètc., 1, 114).

au Registro dos Arrependidos; formalité bien absurde, puisque les contrebandiers y échapperaient en faisant quelques pas à droite ou à gauche du bureau de douanes. Les marchandises qui, venant originairement de Rio de Janeiro, ont eu d'abord la destination de Minas, et qui, par quelque circonstance; sont ensuite envoyées de cette province à Goyax, payent les droits au Registro dos Arrependidos, comme si elles ne les avaient pas déjà payés, à l'entrée de Minas.

En arrivant au Registro, je présentai mon passe-port au commandánt. Ther visita point mes malles; máis, lorsqu'il aurait pu m'offrir une place dans sa varanda, il me laissa aller humblement sous le rancho des voyageurs, où je fus dévoré par les puces pénétrantes.

Le lendemain, au matin, il me remit une lettre pour le gouverneur de la province, et me pria d'appuyer la demande qu'il lui faisait. Il y avait trois aus que ce vicillard; son soldat et son pedestre n'avaient reçu de solde, et il suppliait le général de ne pas laisser mourir de faim lui et ses camarades.

Avant mon départ (28 mai), il inscrivit mon nom sur son registre; j'y jelai les yeux et je vis que, depuis le 40 de février, il n'était entré personne dans la previncé de Goyaz, et cependant cette route est celle qui cooduit foi de Rio de Janeiro et d'une grande partie de la province de Minas (1819).

Après avoir quitté le Registro dos Arrependidos, je commençai à voyager dans la Serra do Corumbá e do Tocantins, suivant à peu près la direction de l'est, pour me rendre, par les villages de S. Luxia et Meiaponte, à Villa Boa, la capitale de la province (1).

(1) Itinéraire approximatif du Registro dos Arrependidos au village

### VOYAGE AUX SOURCES

Ayant monté un instant, je me trouvai sur un plateau immense, désert, généralement égal, couvert tantôt de pâturages naturels parsemés d'arbres rabougris, tantôt senlement de Graminées, de quelques autres herbes et de sousarbrisseaux. Parmi les arbres, je signalerai sculement le Solanum à fruits gros comme une pomme de calville', que l'on appelle fruta de lobo (Solanum lycocarpum, Aug. de S. Hil.), et plusieurs Apocynées, entre autres celle qu'on emploie dans le pays comme purgatif, sous le nom de tiborne (Plumiera drastica, Mart.). Tous les végétaux, alors desséchés par l'ardeur du soleil, avaient une teinte jaune ou grisatre qui attristait les regards; les fleurs avaient disparu, et l'aspect du pays rappelait celui de la Beauce, quelque temps après qu'on a fait là moisson. L'élégant et majestueux bority, qui s'élève dans les fonds marécageux, détruisait seul l'illusion. Tout le monde s'accorde à dire qu'il y a sur ce plateau un grand nombre de bêtes fauves, mais qu'à cette époque de l'année elles se cachent dans les fonds, où l'herbe est encore fraîche. Les oiseaux étaient, lors de mon voyage, également fort rares sur le plateau, car mes gens, qui chassèrent toute une journée, n'en tuèrent que trois.

Je fis 9 legoas en deux jours sur cetté immense plaine; mais je ne saurais dire si ce fut dans sa plus grande longueur que je la parcourus.

| Du Registro dos Arrependido | s à Taipa, chaumière        | 4 legoas. |
|-----------------------------|-----------------------------|-----------|
| - Table 1                   | Fazenda do Riacho Frio, ha- |           |
|                             | bitation                    | 5         |
|                             | Santa Luzia, village.       | 4.        |

15 legoas.

... À la fin du premier jour de mon voyage, je m'arrêtai à un sitio appelé Taipa (pisé) ou Sitio Novo, bâti dans un fond maréageux, sur le bord d'une lisière de bois que traverse un ruisseaire. Ce sitio, habité par deux ou trojs familles, se compose de quelques chaumières construites en terre grise et couvertes, les unes en chaume, les autres avec des feuilles de bority (1819). Aucune n'a de fenêtre y les portes qui én ferment l'entrée, légères et ans la moindre solidité, ressemblent à nos jalousies, et sont faites avec des pétiples de feuilles de bority, placés verticalement, ropprochés les uns des autres et attachés avec des laines.

Fatigué par plusieurs longues marches, je passai un jour à Tajna pour me reposer et mettre de l'ordre dans mes collections. Il s'en fallait poutant que f'y fusse à mon, aise. de partageais avec deux caravanes un rancho ouvert de tous les côtés, ets, pendant que je changeais mes plantes de papier, j'étais singulièrement incommodé par un vent trèsé fort qui, depuis plusieurs jours, régnait dans ce pays élevé.

Ce, fut le jour suivant que je descendis le plateau. Lorsqu'on y a fait près de 5 légoax, le terrain commence à s'incliner; mais, un peu auparavant, il devient caillouteux et d'un rouge obscur 3 des arbres rabougris; très-différents les uns des autres par leur feuillage, se rapprochent, confondent leurs branches, et le chemin parfaitement uni, qui serpente au milieu d'eux, ressemble à une allée de jardin anglais, Du plateau on descend, par une pente caillouteus et assez roide, dans un pays plus bas, máis pourtant montueux, et bientôt on arrive à une fazenda agréablement située au-dessus du Riacho Frio, ruisseau bordé de bois ce fui-là que jo fis halte.

La Fazenda do Riacho Frio (fazenda du ruisseau froid)

est assez considérable pour le pays; cependant la maison du maître, couverte en chaume, diffère à peine de celle des esclaves. Cétaient alors de jeunes personnes et un très-jeune homme qui la possédaient en commun. Mon mulcitier, José Marianno, vendit aux dames quelques bagatelles; mais, conformément à l'usage établi parmi les femmes honnétes, elles ne parurént point. Le frère servait d'intermédiaire; il portait les marchandises pour les faire voir, rapportait celles dont on ne voulit pas, et tréptait les propositions des acheteuses. Nous n'étions encore qu'à 9 legous de la frontière, et déjà José Marianno fut payé en partie avec de la poudre d'or y'ol. 1, 566]. "26

Le Riacho Frio prend sa source à peu de distance de la fazenda du même nom, et se jette dans le Rio de S. Bartholomeu, que je passai à environ I flieue de cette fazenda. Le S. Bartholomeu, peu large et guéable au temps de la sécheresse, ne peut être traversé qu'avec des pirogues dans la saison des pluies, et souvent alors ses caux causent des flèvres intermittentes, probablement parce qu'ayant béaucoup grossi elles entrainent avec elles les eaux stagnantes de quelques marais.

Un peu au delà de cette rivière est un petit poste militaire où jadis on percevait des droits sur les chevaru et les bêtes à cornes qui entraient dans la province. On payait 4,500 cris (8 fr. 57 c.) pour chaque bourf; mais cet impôt exorbitant, eu égard à la paivreté du pays, a été supprinc, et, lors de mon voyage, le poste n'avait plus d'autre utilité que de servir d'asile à un vieux soldat qui comptait quarante ans de services.

Un peu plus loin, je montai sur un morne élevé, aride et caillouteux, qui porte le nom de *Morro do Alecrim* (le morne

#### DU RIO DE S. FRANCISCO.

du romarin). Le pays que l'on découvre de son sommet est montueux, sans habitants, sans culture, et alors toute la campagne était desséchée par l'ardeur du soleil.

Comme je vaulais, ce jour-là, veille du 4" de juin, célébret, aveç ma pelite caravane, l'anniversaire de mon arrivée au Brésil, je ne fis que 2 lieues. Je m'arrêtai au Sitio de Garàpa (1), qui se compose d'une réunion de chétives maisonnettes. Le propriétaire était allé au village de Santa Luzia pour les Rètes de la Pentecolte; mais je fus très-bien reçu par sa femme. Quand il arriva, il trouva toute sa chambre occupée par mes effest, et cependant il me fit un fort bon accueil. Comme les propriétaires de Riacho Frio, cet homme possédait un petit troupeau de moutons; mais c'était uniquement pour en avoir la laine, car ici on ne mange point la chair de ces animqux. Je vis chez mes hôtes des couvertures qui avaient été faites avec cette laine, et je les trouvai assez fines.

Quant à la petite fête que j'avais voulu célébrer, quelques poulets et du punch en firent tous les frais; je n'avais point alors à me plaindre de mes gens; ils paraissaient contents, il n'en fallait pas davantage pour me rendre aussi heureux que je pouvais l'être.

Au delà de Garapa, je montai sur un petit morne; ensuite le chemin fut tonjours parfaitement plat, quoique de

<sup>(1)</sup> Le mot garapa designe aujourithui le jus de la caune a sure; mais il est certainement ludien, et li paratique le si ndighen Vappliquaient judis aux boissons doues qu'ils faissieut avec du miel. Voici, en effet, comment serprine Roube. Barro dus son Popage au Bresti, traduit par Noreau en 1647: e les plus gaillards des Tapuies furent cherches du miel saurage et des fruits, dont ils finerul un brevauge qu'on nomme de la grappe. «Voyes mon Halofre des plontes let plus remarquables, etc., 1, 190.).

droite et de gauche je visse de petites montagnes. La régétation était toujours la même, le pays également déserf, les campignes également incultes. Je passai jusieurs ruisseaux bordés d'une Jisière très-étroite de bois qui conservaient une agréable verdure; ailleurs tout était sec, et il n'y avait qui un petit nombre de plantes qui cussent encore des fleurs. Enfin, après une journée fort longue et fort ennayeuse, j'aperçus Santa Luxia de Goyaz, village (1) vers lequel je me dirigeois.

J'avais une lettre de recommandation pour le curé; je la lui envoyai d'avance par José Marianno, qui bientôt revint me dire que l'on me préparait la meilleure réception. On achevait de célébrer à Santa Luzia les fêtes de la Pentecôte. Tous les cultivateurs des alentours étaient réunis au village, et, au moment où j'arrivai sur la place publique, des exercices de chevaux (cavalhada) allaient avoir lieu. Le curé, M. João Teixeira Alvarez, vint au-devant de moi, et mefit un excellent accueil. Sa maison, située sur la place, était pleine d'hommes qui attendaient que les courses commencassent. On servit du café et des confitures, et l'on se mit aux fenêtres. Bientôt arrivèrent une douzaine de dames : on les fit passer dans le salon (sala) qui, à l'instant même. fut évacué par les hommes, et ceux-ci restèrent tous dans un petit vestibule. Cependant les courses de chevaux ne tardèrent pas à commencer. On avait tracé sur la place, avec de la terre blanche, un grand carré autour duquel étaient tangés les spectateurs debout ou assis sur des bancs. Les cavaliers portaient l'uniforme de la garde nationale (mili-

<sup>. (1)</sup> Pont (Roise, 1, 279) donne à Santa Luzis le titre de petite ville. Ce n'était certainement qu'un village (arraial) lorsqu'il y passa; c'en était encore un en 1832, mais on en a fait une ville de 1832 à 1836.

#### DU RIO DE S. FRANCISCO

cia) ; ils avaient un casque de carton sur la tête, et étaient montés sur des chevaux ornés de rubans; ils se bornèrent à parcourir la place en différents sens, et, dans le même temps, des hommes également à cheval, masqués et déguisés de mille manières, faisaient des farces à peu près semblables à celles de nos paillasses. Pendant ce spectacle assez. monotone, je causais avec le curé, et je ne tardai pas à reconnaître qu'il réunissait de l'instruction à beauconn d'amabilité. Quand les exercices furent finis, chacun se retira, et les dames rentrèrent chez elles. Sans une circonstance extraordinaire, des Brésiliennes de l'intérieur ne seraient certainement pas sorties de jour pour aller ailleurs qu'à l'église. A peu près comme celles de Minas (4), ces femmes s'avançaient aussi lentement qu'il était possible : enveloppées dans leurs longues capotes d'étoffe de laine : un chapeau de feutre sur la tête, toujours à la file, jamais deux ensemble, roides comme des piquets, levant à peine les pieds, ne regardant ni à droite ni à gauche, et répondant tout au plus par un signe de tête bien léger aux saluts qu'on leur faisait.

Le lendemain, le curé fut très-occupé; il confessa une foule de cultivateurs qui appartenient à sa paroisse; mais qui demeuraient à plusieurs journées du village. Ces hommes n'y vensient qu'une fois l'anmée, et, pour se confesser et faire leurs pàques, ils profitaient de l'occasion des fétés de la Pentecôte, qui se célébrent, dans le Brésil, par des réjouissances et avec beaucoup de solemité. J'aurais pu me remettre en route presque aussitôt appès mon arrivée; mais depuis si longtemps J'étais privé du plaisir de canser avec

<sup>1)</sup> Voyage dans les provinces de Rio de Janeiro, etc., 1, 122.

un homme instruit, que je me décidai à prolonger mon séjour à Santa Luzia pour jouir de la société du curé, M. Joao Teixeira Alvarez entendait le latin, le français, l'italien et l'espagnol; il connaissait la plupart de nos bons auteurs du siècle de Louis XIV et possédait une bibliothèque choisie de plusieurs centaines de volumes, ce qui, dans ce pays, était une grande rareté. Non-seulement il avait des connaissances, il était bon et aimable, mais il offrait, dans le clergé brésilien, une exception remarquable; il était pénétré du véritable esprit de ses devoirs. Il avait coutume de faire des prônes tous les dimanches; il s'attachait surtout à inspirer à ses paroissiens l'amour du travail et nsait de toute son influence pour les déterminer à abandonner leurs pratiques vicieuses d'agriculture. Un missionnaire capucin, dont je parlerai plus tard, avait passé quelque temps avant moi par Santa Luzia. Le curé l'avait retenu trois mois chez lui; il lui avait fait faire une mission et l'avait engagé à prêcher surtout contre l'oisiveté. Le missionnaire était entré dans les vues du pasteur.; il avait été extrêmement goûté des babitants du pays, et leur avait donné plusieurs idées utiles sur la culture des terres et quelques arts indispensables. Les travaux apostoliques de M. João Teixeira Alvarez ne restaient point sans fruit, car il v avait, assurait-on, plus d'union et de bonne foi à Santa Luzia que dans les autres parties de la province de Govaz : les mœurs v étaient meilleures et le concubinage moins ordinaire (1).

<sup>(1)</sup> Le général da Cunha Mattós dit que, Jorsqu'll Visilas S. Luzia en 1823, pour y passer une revue, il eu trouva les habitants heaucoup plus civilises que toute la population qu'il avait vue depuis Barbacena, et il attribue à leur excellent pastgur cette heureuse différence. Ce dérnier lui communiqua, ajoutet-èl, nu très-bon mémoire sur la justice de

La paroisse dont Santa Luzia de Goyaz (1) (arraial de Santa Luzia) est le chel·lieu comprend (1819) une population de 5 à 4,000 âmes disseimiées sur une surface de 50 legoas de longneur et 50 dans la plus grande largeur (2). De cette paroissé dépendent deux succursales, S. Antonio des Montes Claros, dont je parlerai bientôt; et Nossa Senhora da Abbadia, au village de Couros (5).

. Très-agréablement situé sur le penchant d'un coteau; au-dessus d'un vallon assez large, Santa Luzia s'étend parallèlement à la rive droite d'un ruisseau appelé Corrego de Santa Luzia (4); qui coule au fond du vallon. Dans sa largeur, ce s'illage est divisé, en deux parties inégales, par un autre ruisseau; qui, beaucoup moins considérable que le premier, le grossit de ses caux.

Extremement étroit, le village de Santa Luzia s'élargit pourtant vers le milieu de sa longueur. La se trouve une place presque carrée, où a été bâtie "l'église paroissiale, assez grande, isolée comme le sont, en général, les édi-

S. Luzia (Itin., I, 166; II, 159). Il n'est pas à ma connaissance que cet écrit ait été publié.

<sup>(1)</sup> Le nom de Santa Luzia se retrouve dans plusieurs parties du Brésil. Je n'ai pas besoin de dire qu'il ne faut pas, avec un touriste français, écrire San-Lucia (Suz., Souv., 273).

<sup>(2)</sup> Luiz Antonio da Silva e Sonasa dit que le district de S. Luzia est borce, au levan, par le jurgodo de S. Rumão, qui dispend de Minabone, au levan, par le jurgodo de S. Rumão, qui dispende de Minabone; au midi, par la justice de Santa te ouchant, par celui de Métaponte; au midi, par la justice de Santa techel·leu du district; au nord, enfine, celle de Trahiras, distante de 31 lepous, égalément à partir du village de S. Luzia (Mem. estat., 36).

<sup>(3)</sup> Ce village, fort misérable, a été bâti sur le plateau qui termine le commencement de la Serra do S. Francisco e do Tocantins.

<sup>(1)</sup> Pohl ne parle que d'un ruisseau et lui donne le nom de Rio Vermetho.

fices religieux dans ce pays et à Minas, passablement ornée à l'intérieur, mais sans plafond. Outre l'église paroissialé (Santa Rita), il en existe encore une à chacune des deux extrémités du village. L'une, celle de Nossa Senhora do Rosario (Notre-Dame du Rosaire), avait été construite par les nègres, dans le temps où l'on trouvait de l'or en abondance aux alentours du village; aujourd'hui que le nombre des noirs a beaucoup diminué et que tous ceux qui restent encore, libres ou esclaves, passent leur vie dans l'indigence, leur église tombe en ruines. La seconde église avait été commencée peu de temps avant mon passage, et on la continuait malgré la pauvreté extrême à laquelle étaient réduits les habitants de Santa Luzia (1): tant les Brésiliens de l'intérieur sont entichés (1819) de la manie de construire des temples inutiles, manie qui, de l'aveu même des prêtres éclairés, n'a d'autre fondement qu'une vanité puérile.

Il ne faut pos juger des villages du Brèsil par les nôtres, qui, en général, n'offrent qu'une triste réunion de chaumières et des rues fangeuses. La plupart des villages de Minas et de Goyaz, qui doivent leur origine à des mines d'or, ont dù être charmants dans le temps de leur splendeur, et Santa Luzia a certainement été l'un des plus agréables : se rues sont fort larges et asser régulières; ses maisons, au nombre d'environ trois cents, sont, à la vérité, construites en bois et en terre, et plus petites, plus basses que celles dès villages que j'avais traversés jusqu'alors; mais toutes sont couverfes en tuiles, crépies avec cette terre blanche qu'on nomme tabatniga dans l'intérieur du Brésil, et quel-

<sup>(1)</sup> Elle n'était pas encore achevée en 1823 (Mar., Itin., I, 166).

ques-unes ont à leurs fenètres des carreaux faits avec du talé aussi transparent que le verre (1).

Des mineurs de Paracatú furent, à ce qu'il paraît, les premiers qui vinrent s'établir (1746) à Santa Luzia (2); ils y trouvèrent en abondance de l'or d'une très-belle couleur au titre de 25 carats et même davantage : bientôt il se forma. dans cet endroit, une réunion considérable d'habitants, et le village de Santa Luzia devint (1757) non-seulement le chef-lieu d'une paroisse, mais celui d'une des justices (julgados) de la comarca du sud. Les travaux des premiers colons sont suffisamment attestés par les terrains bouleversés qu'on voit sur le bord des deux ruisseaux et tout autour du village. Cependant il arriva ici la même chose que dans une foule d'autres lieux. D'abord on tira de la terre tout l'or que l'on pouvait extraire sans peine; mais les mineurs dissipaient sans prévoyance le résultat de leurs recherches, et lorsque des travaux plus considérables devincent nécessaires, lorsque l'on commença à éprouver le besoin d'ean et de machines, les fonds et les esclaves manquèrent à la fois : un grand nombre d'habitants s'éloignèrent, et leurs maison's aujourd'hui désertes tombent en ruines. A l'époque de mon voyage, il n'y avait pas à Santa Luzia une seule personne qui s'occupât en grand du travail des mines, et c'est à peine si quatre à cinq nègres créoles allaient encore chercher des paillettes d'or dans les ruisseaux. Les hommes en ramassent, au temps des pluies, pour environ 4 vintens (95 5/4 cent.) par jour; mais, pendant la sécheresse, ils

<sup>(1)</sup> Ce talc se trouve sur la paroisse de S. José, l'une de celles de la comarca du nord.

<sup>(2)</sup> Pizarro et Pohl s'accordent à indiquer le nommé Antonio Bueno de Azevedo comme le fondateur de Santa Luzia.

ont quelquefois de la peine à en réunir pour t évinem (23 7/16 cent.). Aujourd'hui, à l'exception d'un petit nombre d'ouvriers et de marchands, tous les habitants de Santa Luzia cultivent la terre et ne viennent au village que les dimanches et les jours de fête; aussi, pendant la semaine, ne voit-on personne dans les maisons ni dans les rues. La découverte des mines d'or a eu l'inconvénient de jeter, join des côtes et de la capitale, une population considérable qui, maintenant que les mines sont épuisées ou ne poirraient plus être exploitées sans des avances considérables, tombe dans la plus grande indigenée (1).

Comme Santa Luzia est situé dans un pays élevé, ses alentours soit favorables nou-sculement aux divers genres de culture usités chez les Brésiliens de l'intérieur, mais encore à celle des plantes d'origine caucasique, telles que le froment (2) et surtout les cognassiers. Mais il serait inutile que les colons plantassent du mais, des harricots, du riz plus qu'il ne faut pour nourrir leur famille; car, excepté pendant les années de disette, comme celle où je voyageais dans le pays, ces denrées ne peuvent trouver aucun acheteur. Les principaux articles qu'exportent les habitants de Santa Luzia sont des peaux de bêtes sauvages, quelques

<sup>(1) «</sup> Santa Luña y en déclinant, dit Mattes (tim., 1, 166), depuis que « les caravanes ont cessé de passer par les registrose dos Arrependidos « et de S. Marcos » (pour prendre le chemin appelé l'inda do Correio de Goyar). Ce village était tombé dans la plus trisie décadence bien long-temps aront quo oct tisongé à faire le nouveau chemin, mais ses miséres doivent avoir augmenté encore, s'il est possible, à présent que les çaravanes ne le travvenes plus.

<sup>(2)</sup> M. Pohl dit que l'on ne cultive pas le froment à S. Luzia; il aura probablement mangé, à Villa Boa, du pain fait avec du blé recueilli sur le territoire de cette paroisse.

cuirs, et surtout des conflures de coings excellentes qui vont jusqu'à Bio de Janeiro. C'est l'éducation du bétail qui lait actuellement la ressource la plus sûre des cultivateurs de Santa Luzia, et ils n'en retirent pas non plus de grands vantages, non-seulement parce qu'ils ne peuvent se dispenser de donner du sel à leurs bêtes à cornes s'ils veulent les conserver (4), mais bien plus encore parce qu'ils sont trop étoignés des marchands pour que ceux-ci viennent les leur achèter-. Ils les conduisent à Bambuhy et à Pormiga (2) où, si loin de leur pays, ils sont forcés de vendre aux pirx qui leur sont offerts, et il est facile de sentir que de tels voyages ne peuvent être entrepris que par les propriétaires qui jouissent encore de quelque aisance.

A la vérité, la terie fournit abondamment tout ce qui est nécessaire à la nourriture frugale des cultivateurs; ils sevètent habituellement avec les tissus grossiers de coton et de laine qui se fabriquent dans leurs maisons; le sel même leur coûte peu de chose, parce qu'ils l'échangent à S. Rumao contre le sucre et le talia de leur pays; ils ne connaissent aucune de ces commodités qui, pour nous; sont devenues des besoins, et leurs maisons, même les plus soignées, n'offrent guère d'autres meubles que des bancs de bois et des tabourets couverts avec un cuir. Cependant, quoiqu'il y ait des mines de fer dans leur voisinage, ils achètent tout celui dout ils ont besoin; il n'est aucun homme qui ne

<sup>(1)</sup> C'est ce qu'on est également obligé de faire à Minas, à moins que le terrain ne soit salpêtré (voyez mes deux *Relations* de voyage déjà publiées).

<sup>(2)</sup> Comme on l'a vu au chapitre intitulé. Suite du voyage à la source du S. Francisco. — Les villages de Formiga et de Piumby. Formiga est situé dans le termo de Tamandua, province de Minas Getaes. Bambuhy est peu floigné de Formiga.

veuille avoir un vêtement propre pour les jours de fête, aucune femme qui ne désire porter une robe d'indienne, un collier, des pendants d'oreilles, un mouchoir de mousseline, une capote de laine, un chapeau de feutre, et la vente de ces objets, qui sont ici à des prix exorbitants, suffit pour tirer du pays le peu d'or et de numéraire qui v circule encore. Déià il n'y a plus à Santa Luzia qu'un très-netit nombre de boutiques mal garnies; tout s'achète à crédit. Les journaliers ont la plus grande peine à se faire payer, quoique leur salaire ne soit que de 600 reis (3 f. 75 c.) par semaine; et des nègres créoles me disaient qu'ils aimaient mieux recueillir dans le ruisseau de Santa Luzia un seul vintem d'or (0 f. 25 4/2) par jour que de se louer pour 4 vintens (94 cent.) chez les cultivateurs, qui s'acquittent en denrées dont il est impossible de se défaire. Certains colons sont tombés dans une si grande indigence, qu'ils restent des mois entiers sans pouvoir saler leurs aliments, et, quand le curé fait sa tournée pour la confession pascale, il arrive souvent que toutes les femmes d'une même famille se présentent l'une après l'autre vêtues du même habillement.

La paresse a beaucoup contribué à faire tomber dans la misère les cultivateurs de cette contrée; mais la misère qui les abrutit et les décourage doit nécessairement, à son tour, augmenter leur apathie : celle-ci est arrivée, chez plusieurs d'entre eux, à un tel degré, que, pouvant disposer à peu près de toute la terre qui leur convient, ils, n'en cultivent pas même assez pour leurs besoins. J'ai tracé la peinture fidèle des mants de ce pays; dans le chapitre précédent; J'ai indiqué les remèdes qui m'ont paru les moins inefficaces ; puisse ma faible vois être entendüe et l'administration s'occuper enfin, avec quelque bienveillance, d'un

peuple dontelle ne semble s'être souvenue, jusqu'ici (1819), que pour le pressurer!

Quand je voulus partir de Santa Luzia, pour me rendre au village de Meiaponte, et de là à Villa Boa, le bon curé me dit qu'il pouvait y avoir environ 6 legoas et demie du chef-lieu de sa paroisse à la halte la plus voisine, et, comme cette marche eût été extrêmement longue pour un seul jour, il me décida à me rapprocher de 1 lieue et demie, en. allant coucher à sa maison de campagne (1).

Depuis la ville de S. João del Rei, je n'avais vu que des fazendas presque toutes mal tenues ou des sitios plus misérables encore; la chacara (2) de S. João Evangelista était véritablement une maison de campagne. Située sur une pente douce, au milieu d'un campo, elle se composait d'un bâtiment commode et d'un vaste jardin arrosé par un ruisseau. Ce jardin contenait principalement une plantation de cotonniers, une autre de bananiers, un petit champ de cannes à sucre et des caféiers qui, contre l'usage du pays, étaient alignés avec une parfaite régularité. J'y vis aussi des

(1) Itinéraire approximatif du village de Santa Luzia à celui de Meia-De S.

| . Luzia | a 5. Juan Evangensia, maison de campagne.  | 1 1/2 legoa. |
|---------|--------------------------------------------|--------------|
| -       | Ponte Alta, habitation                     | 5            |
| _       | S. Antonio dos Montes Claros, village      | 3 1/2        |
| -       | Fazenda dos Macacos, habitation            | 3            |
|         | Lage, en plein air, sur le bord d'un ruis- |              |
| 19      | seau                                       | 4            |
| -       | Corumbá, village.                          | 3            |
| -       | Meiaponte , village                        | 3            |
|         |                                            |              |

<sup>23</sup> legoas.

H.

<sup>(2)</sup> Le mot chacara indiquait, chez les Indiens, leurs mesquines plantations, et, par une singulière extension, les Portugais-Brésiliens l'ont transporté aux maisons de campagne les plus élégantes,

cognassiers, des pommes de terré qui réussissaient fort bien et des melons presque aussi bons que ceux de France. À l'aide du Traité de la culture des terres de Duhamel, le curé avait fait faire une charrue dont il se servait pour cultiver des terres dont s'était emparé le capins gordura. Les colons du voisinage avaient tous prétendu que la canne à sucre ne viendrait point dans l'endroit découvert où il l'avait plantée; mais se terre avait été préparée avec la charrue, il y avait fait mettre un peu de fumier, et la canne était devenue superbe. Le curé avait aussi fait faire un joug différent de ceux du pays et des herses; enfin il élevait des bêtes à cornes, et avec la laine d'un troupeau de moutons assez considérable on fabriquait, dans sa maison, des chapeaux dont il trouvit un foile débût (1).

Sa famille, qu'il soutenait, était fort nombreuse : outre sa mère, il avait encore chez lui des sœurs, plusieurs nièces, un frère estropié, et sa maison de campagne était un asile qu'il voulait leur laisser; mais son plan avait encore une utilité plus générale. Ainsi que j'ai déjà eu occasion de le dire, le nombre des jeunes gens est, dans ce canton, beaucour mointer que celui des ieunes filles, et celles-cit

(1) Si Ton pouvait décâter les mendiants valides (voyez le chaptire suivant) et les vapadons (cadéa) à travailler, le canton de Santa Lazis serait très-propre à l'établissement de quelques fabriques; car, dans les années communes, les vivres y sont des pris très-nondiques, ce qui est la conséquence nécessaire du peu de rapports qu'entretient ce pays avec les autres contrès, de la fertilité due ols de le la racté de l'argent. La farine, le riz, le ricin s'y rendent (1819) 600 reis (3 fr. 75) l'alqueire, et Palqueire de ce pays est d'an tiers plus grand que celui de Rios de Janeiro; le mais se pays où fon tiers plus grand que celui de Rios de Janeiro; le mais se pays où poi reis (1 fr. 87) l'alqueire, et seuter 1,500 reis o (9 fr. 37) l'arrobé (14 kilog. 7 hector), le lard 1,800 reis (1 fr. 25) l'arrobe, la viande fraid-neo greis (3 fr. 73), la sybeth. p. 500 reis (9 fr. 37).

se trouvent exposées à tous les dangers de la misère et de la séduction. M. João Teixeira avait le projet de faire de sa chacara une maison de retraite non-seulement pour ses nièces et ses sœurs , mais encore pour les jeunes personnes bien nées qui voudraient se joindre à elles. On devait y mener une vie commune en suivant une règle fixe, mais sans prononcer aucun vœu; les exercies devaient être trèsvariés et le travail en faire la base principale.

Il y a déjà longtemps que mon ami le docteur Pobl a payé un juste tribut d'éloges au curé de Santa Luzia. J'aurais été heureux de m'unir plus tôt à lui; de tristes circonstances ne me l'ont pas permis. Si ces feuilles peuvent tomber entre les mains de M. Joào Teixeira Alvarez, il verra que les deux étrangers qu'il a reçus sous son toit ont conservé le souvenir de ses vertus, et que les hommes honnétes de toutes les nations, unis par les liens d'une douce fratentiét, savent se comprendre, s'estimer et s'aimer. Si la Providence a enlevé ce digne pasteur à son troupeau, que nos louanges, après des motifs plus élevés, excitent ses confrères et ses successeurs à suivre son exemple!

### CHAPITRE XVIII.

S. ANTONIO DOS MONTES CLAROS. — LE VILLAGE DE CORUMBA. — LES MONTES PYRENEOS. — LE VILLAGE DE MEIAPONTE.

Le pays situé au delà de S. João Evangelista. - Les queimadas. Cause de la floraison hâtive des plantes qui y croissent.- Fazenda de Ponte Alta. - Pays situé au delà de cette fazenda. Un Vellosia fort remarquable. - Morro do Tiçao. - Le village de S. Antonio dos Montes Claros. Sa chapelle. Son unique maison. - Pays situé au delà de S. Antonio. - Ribeirão dos Macacos, Pauvreté. La manière dont s'acquitta un acheteur. -- Pays situé au delà de Macacos. Le Palmier appelé andaid. Végétation. - Une halte en plein air. - Lougueur des licues, - Le village de Corumbá. Visite de deux ecclésiastiques. -Excursion aux Montes Pyrencos. Description détaillée de ces montagnes. - L'auteur s'égare. Il revient à Corumbi. - Pays situé entre Corumbá et le village de Meiaponte .- Ce village. Visite au commandant, puis au curé. Situation de Meiaponte. La paroisse dont il est le chef-lieu. Ses maisons; ses rues; ses égliscs. Yue que l'on découvre de la place publique. Écoles. Hospice des frères du tiers ordre de S. François. Salubrité. - Histoire du village de Meiaponte. - Les habitants actuels, pour la plupart agriculteurs. Le tabac et le lard objets d'exploitation. Culturé du cotonnier. Raisins excellents. - Mendicité. - Chaleur excessive. - L'abbé Luiz Gonzaga de Camargo Fleury.

Entre la chacara de S. João Evangelista et la fazenda de Ponte Alta, qui en est éloignée de 3 legoas, et où je fis halte, je traversai, comme entre Garapa et Santa Luzia (v. le chapitre précédent), un pays parfaitement plat, ayant, à droite et à gauche, de petites montagnes. Celles-ei sont des contre-forts des Montes Claros, dont je parlerai bientêt, comme ces derniers sont eux-mêmes des contre-forts-des Montes Pyreneos (1); ou, pour mieux dire, dans ces hauteurs plus ou moins remarquables, on né doit voir que des portions du grand diviseur des eaux du nord et du sud, la Serra de Corumbá et de Tocantins.

A l'exception d'une maisonnette qui me parut déserte, je ne vis, dans toute ma journée, aucuné habitation, je ne rencontrai aucun voyageur, je n'aperçus aucune trace de culture, ni même une scule bête à cornes. Le pays offre toujours la même alternative de campos, à peu près uniquement couverts d'herbes, et d'autres campos où, au milieu des Graminées, s'élèvent des arbres rabougris et tortueux (taboleiros cobertos, taboleiros descobertos). Depuis longtemps je ne voyais plus le capim frecha, cette Graminée qui caractérise les gras pâturages du midi de la province de Minas; cependant ceux du canton que je parcourais alors sont aussi très-bons, et, malgré la sécheresse qu'il faisait depuis si longtemps . l'herbe y conservait une assez belle verdure. Les fleurs étaient toujours aussi rares; cependant j'en trouvai un assez grand nombre dans une queimada, nom que l'on doune, comme je l'ai dit ailleurs (2), aux pâturages récemment incendiés.

A peine l'herbe d'un campo naturel a-t-elle été brûlée, qu'au milieu des cendres noires dont la terre est couverte, il paraît ça et là des plantes naines, souvent velues, dont les feuilles sont sessiles et mal développées, et qui bientôt

<sup>(1)</sup> POHL, Reise, 1, 285.

<sup>(2)</sup> Voyage dans les provinces de Rio de Janeiro, etc., 1, 277.

donnent des fleurs. Pendant longtemps, l'ai cru que ces plantes étaient des espèces distinctes, particulières aux queimadas, comme d'autres appartiennent exclusivement aux taillis qui remplacent les forêts vierges : mais un examén attentif m'a convaincu que ces prétendues espèces ne sont que des individus avortés d'espèces naturellement beaucoup plus grandes et destinées à fleurir dans une saison différente. Pendant la sécheresse, époque de l'incendie des campos, la végétation de la plupart des plantes qui les composent est, en quelque sorte, suspendue, et celles-ci n'offrent que des tiges languissantes ou desséchées. Cependant il doit arriver ici la même chose que dans nos climats: durant cet intervalle de repos, les racines doivent se fortifier et se remplir de sucs destinés à alimenter des pousses nouvelles, comme on en voit un exemple frappant chez la Colchique et chez nos Orchidées, Dans les queimadas, l'incendie des tiges anciennes détermine le développement des germes; mais, comme les nouvelles pousses paraissent avant le temps, et que les réservoirs de sucs destinés à les nourrir ne sont pas encore suffisamment remplis, les feuilles se développent mal; le passage de celles-ci à la fleur se fait rapidement, et cette dernière met bientôt un terme à l'accroissement de la tige (1). Comme je l'ai déjà fait ailleurs, j'engagerai les botanistes qui décrivent les plantes du Brésil d'après des herbiers à faire des efforts pour rapprocher des véritables espèces les avortons singuliers que produisent les queimadas, et à ne pas cêder à la

<sup>(1)</sup> Voyez mon Introduction à l'Histoire des plantes les plus remarquables du Brésil et du Paraguay, et mon Tableau géographique de la végétation primitivé dans la province de Minas Geraes (Nouvelles annales des voyages, 1837).

puérile vanité de les indiquer avec des noms nouveaux comme espèces distinctes (1).

La fazenda de Ponte Alta (pont élevé) (2) où je fis halte, ainsi qu'on l'a vu tout à l'heure, est située sur le bord d'auruisseau qui porte le même nom qu'elle : comme tant d'autres habitations, elle tombait alors en ruine.

Le pays que je parcourus, après l'avoir quittée, est encore désert; mais il cesse d'être plat et devient montueux : ce sont là (5) les Montes Claros (montagnes claires), dont j'ai déjà dit quelques mots.

Ce fut dans ces lieux élevés que, pour la première fois, je vis, parmi les plantes, des campos cobertos et des campos descobertos, cette monocolytédone arborescente si pittoresque, si caractéristique dont j'ai parlé dans le tableau général de la province, ce singulier Vellosia qui se bifurque plusiears fois, et dont les rameaux, revêtus d'écailles, se terminent par une belle fleur que protége une toufie de feuilles linéaires, courbées comme les branches des saules pleureurs et agitées par le plus léger vent.

Du haut d'un morne asser élevé qu'on nomme Morro do Trégo (le morne du tison), j'aperçus, dans le lointain, les deux pies qui couronnent les Montes l'yèrences. Sur le même morne, j'aperçus aussi la chapelle de S. Antonio dos Montes Claros, qui en est éloignée d'environ un quart de lieue; et, après avoir passé un ruisseau qui porte le même nom que cette chapelle, je fis halte à une maison qui en est peu éloignée.

Le Rio de S. Antonio dos Montes Claros, qui prend sa

<sup>(1)</sup> Voyage dans les provinces de Rio de Janeiro, etc., 1, 277.

<sup>(2)</sup> Ce n'est point Ponte Allo, comme a écrit le docteur Pohl.

<sup>(3)</sup> POHL, Reise, I.

source à 8 legoas de la chapelle et se jette dans le Corumbá, arrose des terrains aurifères. Autrefois on tira beaucoup d'or des environs de S. Antonio (1); mais, faute de bras, les lavages ont été abandonnés, et le village de S. Antonio dos Montes Claros se trouve réduit aujourd'hui à l'expression la plus simple, à la chapelle et la maison dont j'ai parlé tout à l'heure (2).

Cette chapelle est fort petite, et pourtant elle est une des trois süccursaites qui dépendent de l'immense paroisse dont le village de Santa Luzia est le chef-lieu. Le curr's venait dire la messe deux fois dans l'année, à l'époque de la fête du patron, et lorsqu'il faisait sa tournée pour confesser ses paroissiens.

Le propriétaire de la maison où je fis halte, et qui constitute tout le village, avait autrefois une boutique; mais il avait été obligé de renoncer à son commerce, parce que personne ne le payait, et, lors de mon voyage, il se bornait à vendre aux caravanes le mais dont elles avaient besoin.

Au delà de S. Antonio dos Montes Claros, je continuai à traverser un pays montueux, inculte et désert, où des lisières de bois fort étroites bordent les ruisseaux, et où le même Vellosia se montre encore dans les deux sortes de pâturages naturels qui se partagent la campagne.

<sup>(1)</sup> Pizarro dit (Mem., IX., 213), d'après les habitants de ce canton, que l'on trouve des piracelles d'ordans les entrailles de tous les animaux qui y out été nouvriss 51 le fait est vrai, il faut supposer qu'il existe dans le pays des terrains tout à la fois salphérés et airon fréres year l'or ne present passer dans les tiges et les feuilles des plantes, et l'on sait que le bétail mange avec déclie la terre imprégnée de salphére.

<sup>(2)</sup> S. Antonio n'a pas plus que S. Luzia (1819) le titre de ville dont l'honore le docteur Pohl.

Sur plusieurs mornes assez élevés, j'eus le plaisir d'admirer une vue fort étendue, principalement sur celui qui porfe le nom de *Morro da Pedra Branca*, parce qu'il est couvert de fragments de pierres blanches.

Après avoir descendu ce morne, je passai bientôt un ruisseau qui porte le nom de Ribeirão da Antinha (torrent du petit tapir) (1), sur le bord duquel je vis quelques misérables chaumières qui tombaient en ruine.

A environ I lieue de cet endroit, je fis halte près d'un autre ruisseau appéle Ribeirão dos Macacos (torrent des singes); qui pend sa source à 5 lieues de la, plus ou moñis, et est un des affluents du Rio Corumbá. Ici, comme au Ribeirão du petit tapir, Il yavait quelques chaumières en ruine que l'on décorait du nom de Fazenda dos Macacos, et dont aujourd'hui il n'existe probablement plus de vestige. José Marianno offrit ses marchandises au mattre de la maison; mais on lui répondit qu'on n'avait pas d'argent : la plupart des habitants de la paroisse de Santa Luzia auraient pu; avec vérité, faire la même réponse.

Le propriétaire de Macacos fut, du moins, plus discret que celui d'une autre maison où je fis halte dans ce voyage. Ce dernier m'avait offert ses poules, du papier, son déjenner; il voulut absolument m'accompagner une partie du chemin : il me faisait toute sorte d'offres, il devait m'envoyer des plantes, des peaux de serpent, je ne sais quoi encore. Tant de politesses m'avalent d'abord étonné; mais elles cessèrent de me surprendre, quand je sus que cet homme avait eu l'adresse de se faire vendre quelques marchandises à crédit par José Marianno. Ayant aussi peu

<sup>(1)</sup> Da Cunha Mattos cerit (Hin., 1, 489) Ribeirão das Antinhas.

d'argent que le reste de ses compatriotes, il avait cherché à s'acquitter en compliments; nous n'entendîmes plus parler de lui, ni de ses plantes, ni de ses peaux de serpent.

Nous étions alors au mois de juin et dans un pays fort élevé; la nuit que nous passêmes à Macacos fut extrêmement froide, et, à six heures du matin, le thermomètre n'indiquait encore que 5 degrés 4/2 R.

Au delà de Macacos, le pays continue à être montueux, désert, sans bestiaux et sans culture.

A environ 1 lieue de cette chétive fazenda, je vis quelques chaumières à demi ruinées sur le bord d'un ruisseau, qui porte. le nom de Ribeirão da Ponte Atta (torrent du pont élevé); ensuite, pendant toute la journée, je n'aperçus pas le plus léger vestige du travail de l'homme.

Depuis la frontière jusqu'ici, .les bouquets de bois (capões) avaient été beaucoup plus arres dans les campos qu'ils ne le sont dans œux de la province des Mines; au delà de Macacos, ils deviennent plus communs, probablement parce que les enfoncements où ils ont coutume de croître sont plus nombreux, plus profonds, mieux abrités et plus humides. J'eus le plaisir de retrouver, dans ces bois, le palmier étégant appelé andaid, que j'avais déjà vu en commençant mes voyages et-que j'ai décrit ailleurs (4); ce palmier dont la tige, en grànde partie couverte d'écailles, semble s'évaser de la base au sommet, dont les longues feuilles ailées, vertes d'jun côté, blanchâtres de l'autre, se recourbent comme un immense plumet, et, ne présentant qu'un de leurs bords à l'Épaisseur du trone, vacillent au moindre vent; dont les cocos, gros comme des pommes, pendent en longs régimes,

<sup>(1)</sup> Voyage dans les provinces de Rio de Janeiro, etc., 1, 103.

accompagnés d'une spathe 'qui ressemble' à une nacelle. Ailleurs que dans les bois, la végétation offre toujours la même alternative, et dans un très-grand nombre de campos se montre encore le Vellosia arborescent que j'ai signalé délà comme caractérisant ces lieux élevés. Tantôt il occupe à lui seul des espaces considérables; tantôt quelques arbres rabougris poussent de loin en loin, au milien des tiges de cette singulière monocotylédone; ailleurs, les arbres rabougris ne lui laissent plus qu'une faible place : c'est cette plante qui, comme je l'ai déià dit, établit la plus grande différence entre les campos de ce canton et ceux de la province des Mines. D'ailleurs, on retrouve ici les mêmes Qualea qu'à Minas, le Vochysia nº 502, la Gentianée nº 206, si commune dans tous les campos, l'Hyptis nº 457, la Composée 455, le Liseron si connu comme purgatif, sous le nom de velame, le pequi (Caryocar brasiliensis, Aug. de S. Hil., Juss., Camb.)(1), le tamboril, qu'on appelle ici vinhatico do campo, le barba timão, l'Aurantiacée? nº 652, le pacari (Lafoensia Pacari; Aug. de S. Hil.); l'Acanthée nº 612, le quina do campo (Strychnos pseudoquina, Aug. de S. Hil., Pl. us.), etc.

A peu de distance de Macacos, je passai une petite rivière qui coule parfaitement limpide sur un lit de sable, et qu'on appelle pour cette raison Ribeirão das Areas (torrent des sables); c'est cette rivière, l'un des affluents du Corumbá, qui sépare la paroisse de Santa Luzia de celle de Meiaponte,

<sup>(1)</sup> J'écris iel le noin valgaire de ce petit arbre comme II l'a été, d'après mes notes, dans le Floren Brasific meridionatis; mais je ne sais trop si, d'après la manière dont on se prononce, il ne serait pasmieux d'écrire piqui. C'est certainement le inéme arbre que Cazal'a indiqué sous le nom de Pujuthi (Cor., 1, 111).

Il est vraisemblable que le Ribeirao das Areas et les trois ruisseaux que j'avais passés auparavant grossissent au temps des pluies d'une manière très-sensible, et c'est là ce qui, sans doute, leur a fait appliquer le nom de torrent (ribeirao) (1).

Comme il n'éxiste pes une seule chaumière dans un espace de 6 à 7 legoas, depuis le Ribeirio da Ponte Alta, dont j'ai déjà dit deux mots, jusqu'au village de Corumbá, je pris le perti, après une marche de 4 legoas, de faire halte dans un bois, sur le bord d'un ruisseau, au lieu appelé Lage (pierre mince). Mes malles furent placées dans 'une espèce de salle couverte de gazon et entourée de grands arbres; le temps était si beau, que nous ne fimes pas même de baraques pour nous garantir pendant la nuit.

On ne compte que 3 legoas de Lage au village de Corumbá, où je fis halte; mais, si j'en juge par le temps que je mis à les parcourir, il doit y avoir bien davantage. En général, les lieues de ce pays sont d'une longueur extrème, comme cela arrive toujours pour les mesures de distance dans les contrées désertes, où l'on est accontumé à parcourir des espaces considérables pour la plus petite affaire.

Entre Lage et Corumbá, le pays ne change point, si ce n'est que l'on voit sur le flanc des mornes un assez grand nombrede bouquets de bois. Nulle part on n'aperçoit un pied de mais, de riz ou de coton, et les alentours du village de

<sup>(1)</sup> Pohl, qui a traversé ce canton dans la asison des caux, dit positivement (Reize, 1, 286) que souvent le Ribeirão dos Areas grossis tont à coup de telle façon, qu'il devient impossible de le passer. D'ailleurs le nomis de Rio de Areas et Rio Areas, que le même auteur donne la rivière dont il s'agit, sont évidemment erronés, car la langue portugaise repousse leur composition.

Corumbá ne paraissent pas moins incultes que les lieux les plus éloignés de toute habitation. Le chemin est si peu fréquenté, que, sur le bord des ruisseaux, le capim gordura en a fait presque entièrement disparaître la trace.

Avant d'arriver à Corumbá, j envoyai José Marianno demander un gite au desservant, qui lui indiqúa une maison inhabitée, comme il y en a tant dans tous les rillages qui ont été peuplés par des mineurs. J'avais à peine pris le thé, que je reçus la visite du curé de Meiaponte et d'un autre ecclésiastique qui étaient yenus se promener à Corumbá. Comme tous les babitants du pays, ces messieurs se plaignaient amèrement de la falsification de l'or, de la dime et de l'abandon dans lequel le gouvernement laissait cette malheureuse province.

Le petit village de Corumbá a la forme d'un triangle et est situé sur le penchant d'une colline, au-dessus de la rivière qui lui donne son nom. Ses rues sont larges, ses maisons petites et extremement basses.

Des mineurs s'étaient fixés dans cet endroit pour exploiter les, bords aurifères du Corumbá. Après leur mort et celle de leurs esclaves, le travail des mines, devenu probablement plus difficile, fut entièrement abandonné, et les habitants du village tombèrent dans l'indigence. La plupart de ceux d'aujourd'hui sont des ouvriers qui travaillent pour les cultivateurs du voisinage, et ordinairement ne sont payés qu'en denrées. Les femmes filent du cotos, et, pour salaire, ne regoivent non plus que les produits du sol, Corumbá jouit cependant d'un très-grand avantage; on estime beaucoul le tabac de ses alentours, qui sont fort élevés, et on le porte dans plusieurs des villages de la province.

Corumbá est une succursale (capella) qui dépend de la

paroisse de Meiaponte, dont le chef-lieu en est éloigné de 5 legoas. Jci je donne à ce chétif village son nom en quel que sorte légal; mais, dans le pays, on ne le connaît que sous célui de Capella, et l'on réserve le nom d'Arraial pour le village de Meiaponte.

Le Rio Corumbá est ici très-près de sa source, et on peut le passer à gué; mais il devient bientôt une des rivières les plus considérables de la province, et, après avoir coulé du nord au sud-ouest, il va se réunir au Paranahyha.

J'ai déjà dit que da Morro do Tição j'avais aperçu les deux sommets des Montes Pyreneos (1), montagnes qui forment la partie la plus élevée de la Serra do Corumbá e do Tocantins, et où naissent plusieurs rivières importantes, entre autres le Corumbá et les premiers affluents du gigantesque Tocantins. Depuis le Morro do Tição, je m'étais toujours rapproché de ces montagnes; à Corumbá, je n'en étais plus qu'à 2 legoas : je voulus y aller herboriser. Je pris dans le village un nègre pour me servir de guide, et je me mis en route accompagné de Marcellino, mon tocador.

Le pays que nous traversames jusqu'aux Pyreneos est montueux et ne diffère point, pour la végétation, de celui que j'avais parcouru les jours précédents.

(1) Je suis si l'orthographe de trois écrivains dont l'autorité est fort respectable, Casi, Martius et Mattos; mais je criss qu'il serait missur d'écrire Périmor, comine Piarro, ou Perimor, comme luis intunio de Silva e Sousa, parce que c'est ainsi qu' on prononce dans le pay, et que le voageur doit surtout consulter l'usage quand il indique des noms qui, juagrà lui, avaient été fort peu écrits ou ne l'avaient point été enore. Best-liben rvaisembables, failleurs, que le sancienz Puulisses, qui avaient tout au plus quelque légère idée de la géographie du Portugal, aient réclèment voula appliquer le nom de Pyrarhèez à des montagness du pays de Goyar Il est évident que, dans tous les cas; on ne doit point, avec Pobli, écrire Pyrarhezo.

Nous fimes environ 2 legous, et, après avoir passé plusieurs ruisseaux, nous parvinmes au pied de ces montagnes.

Il ne faut passe les représenter telles que ces pies majestueux si communs dans quelques parties de l'Europe, ni meme l'Itacolumi, le Papagaio ou la Serra da Caraça; elles sont fort élevées, sans doute, mais elles doivent une partie de leur hauteur au pays, déjà très-élevé lui-même, ou elles sont situées, et, depuis leur base jusqu'à leur sommet, leur élévation est réellement peu considérable.

Vues de lettr pied, lorsqu'on vient de Corumbà, elles présentent deux terrasses qui s'élèvent l'une au-dessus de l'autre, et dont la supérieure semble soutenue par des rochers. Nous montâmes sur la première, où, dans un terrain seblonneux et uniquement couvert d'herbes, jo récueillis quelques plantes intéressantes. Bientôt nous revimes les deux sommets que j'avais déjà aperçus sur le Morro do Ti-çio, et qui, depuis quelques endre temps, avalent cessé de se montrer. Nous traversàmes des pâturages naturels, où le terrain est tantôt sablomieux et, lautôt d'une qualité trèsbonne; dans quelques endroits élevés, des arbres rabougris se montrent au miliéu des roches, et le majestueux bority, fidèle à sa localité favorite, orne encore tel les fonds marécageux.

Bientôt nous passames le Rio Corumba, qui, en cet endroit, a fort peu de largeur, et nous trouvames sur ses bords quelques restes d'une maison; celle-ci avait appartenu à un mineur qui employait ses esclaves à chercher de l'or dans le lit de la rivière, mais on avait fini par l'abandonner. Autour des ruines de cette maison, croissait en abondance le capim gordura, que l'on peut mettre au rang de ces plantes qui s'attachent aux pas de l'homme; entre Macacos et Lage, je l'avais vu sur le bord des ruisseaux, partout ou s'arrêtent les voyageurs.

Après avoir passé le Corumbá, nous trouvâmes un petit ruisseau qui s'y jette et qu'on appelle Cocá. Son lit était embarrassé par des amas de cailloux, triste reste du travail des premiers chercheurs d'or.

Mon guide m'avertit que les carrapatos étaient extremement communs dans cet endroit et m'engagea à monter à cheval afin de les éviter. Malgré cette précaution, mon pantalon fut couvert en un instant de ces odieux insectes; mais je m'en débarrossai bientôt en donnaît de petits cups sur mes vetements avec une baguelte couverte de feuilles (4). Probablement on avait fait paître jadis, dans cet endroit, des mulets ou des chevaux, car c'est principalement dans les lieux où vivent ces animaux et dans le voisinage des habitations que se trouvent les carrapatos.

De l'autre côté du Cocá, nous trouvâmes une pauvre

(1) C'est le moyen que j'ai indiqué lorsque, pour la première fois, j'ai parlé des carrapatos, dont la piqure est, comme je l'ai dit, extrêmement douloureuse (Voyage dans les provinces de Rio de Janeiro, etc., 1, 322; 11, 296, 450).

I'ai ajouté que les carrapatos grandas el les carrapatos mixãos des Brésiliers me piansissini no former qu'un espeko alma deu data diflévents. Poll a indiqué deux sortes de carrapatos, Istodes americasus el Istodes cultura la première correspondria-le la na carrapato de grandes, et la seconde aux mixãos, ou y aurai-li-récliement deux espekos distinctes compresant cheure des grandes et des mixãos, cesià-lire des individus que leur age read differents surtout par la grandeux Cest Georgia parenda difficiente i past-live par les colletions des observateurs sedentaires éclajírcinot sans doute un jour ce point d'histoire naturelle, Quoi qu'il en soit, M. cardenr, bon observateur, peuse qu'il n'y a, comme je l'ui écrit noi-même, qu'une espèce de carrapatos (Travalte, 239). chaumière, et je m'y arrètai afin d'avoir, le lendemain, tout le temps nécessaire pour monter jusqu'au point le plus, élevé de la montagne; cette, chaumière était habitée par un, vieux negre libre, qui y vivait seul, et allait chércher, pour subsister, un peu de poudre d'or dans le ruisseau voisin. « Il y a, me dissili-il, d'excellentes terrés dans la montagne; plusieurs campos seraient même favorables à la culture du manioc, mais je ac sufs plus assez jeune pour me mettre à bécher la terre. » Sa chéfive demeure annonçait une extrême misère.

Mon guide, m'avait qu'itté lorsque nous étions arrivés chez le vieux nègre, mais il m'avait promis de revenir le lendemain; il arriva effectivement après s'être fait long-temps attendre, et nous nous reujimes en marche. Bientôt, cependant, le m'apercus que cet homme ne connaissait pas la partie de la montagne où nous étions, et nous fûmes obligés de nous diriger vers les sommets les plus élevés, sons suivre de route certaine.

Pendant longtemps, nous cotoyames le ruisseau de Cocá, dont les bords ont été autrefois fouillés par les mineurs et offrent partout des monceaux de cailloux, résidu des lavages.

A l'exception de quelques sommets converts de rochers, anguleux qui semblent brisés, artificiellement et sont entrasés sans ordre, tonte la partie des Montes Pyrences que, je pércourus offre un terrain assez égal. On voit tantôt des pâturages sablonneux où ne croissent que des herbes, tantôt des bouquets de bois, et dans les fonds, qui sont toujours marécageux, l'élégant bority.

Enfin nous parvinmes au pied des pies les plus élevés; il y en a deux principaux, ceux que f'avais déjà aperçus du

Morro de Tição. Presque égaux en hauteur, ils présentent chacun an côme dont l'arête est fort oblique, et sont entérement couverts de pierres et de rochers anguleux jetés sais ordre, "et entre lesquels croissent un grand nombre d'arbrisseaux ett arbres rabougris. Il me faibut environ un quart d'heure pour parvenir au sommet de l'un des deux : là une immense étendue de pays désert et inculte s'offrit à mes regards; mais malheureusement le négre chargé de me guider était trop ignorant pour me dire le nom des montagnes que f'aprecevais et des points les plus reimarquiables. Des rochers de jeue de largeur terminent ce pie, et da milleu d'eux s'élèvent des canela d'Ema (Vellasia) à demi desséchés et bouverts de lichens.

Dans toute cette excursion, jo ne recueillis qu'un petit nombre de plantes que je n'enses point encore, et je ne vis aucun oiseau, si j'en excepte deux très-grands qui plansient au-dessus des rochers, comme pour tâcher de découvrir leur proje.

Après être descendus de la montagne (1), nous nous mimes en route et parcourâmes, pour retourner à Corumbâ, un terrain assez (gal. At milliéu des herbes qui le couvrent, croit en abondance une Mimosée (n° 743), dont la tige, un per farineuse et d'un roux blanchâtre, est haute de 4 à 5 pieds, et dont les rameaux nombreux, chargés de fleurs roses, forment une tête hénisphérique.

<sup>(1)</sup> D'après tout ce quie je vienis de dire sur les Montes Pyrencos, ou à personale complétement trompé le docteir Pôn li quad on la personale que des forêts vierges, rendaient ces montajones inaccessiblés ; le vius sur, usas que, si le pérical da Cunha Mattos avait en occasiblés de les gravir, il n'aurait pas érrit (lin., 1, 170) qu'une végétation majontières c'ébré pisqu'à leur somment.

Occupé à chercher des plantes, je ne m'apercevais pa que nous nous écartions de la direction du village. Cependant, comme le jour commençait à baisser, je m'avisai de demander à mon guide à quelle distance nous étions de Corumbá. Probablement à 5 legoas, me répondit-il; mais nous allons blentôt trouver une maison. Je ne pus m'empêcher de faire à cet homme quelques reproches car il était évident qu'il nous avait égarés. Nous continuêmes à marcher, et bientôt nous apercumes la petite habitation qui m'avait été annoncée. Une négresse se présenta à la norte. et, n'ayant nulle envie de nous recevoir, elle m'assura qu'it n'y avait que 1 lieue de là jusqu'au village. Honteux de s'être trompé de chemin, le guide, avec cette inconsistance qui est le partage des hommes de sa couleur, se rétracta aussitôt de ce qu'il m'avait dit d'abord, et se mit à appuver la negresse; une discussion s'engagea entre nous, mais i'v mis bientôt fin en disant au nègre : Je veux bienqu'il n'y alt que I lieue d'ici à Corumba; mais, pour fairelieue, il ne faut pas plus de deux heures; le consens à me mettre en route, et, si dans deux heures nous ne sommes pas arrivés, je vous préviens que je ne vous donnerai pas la moindre chose. Mon homme se rétracta afors une seconde fois; il convint qu'il pouvait bien y avoir plus de 1 lieue jusqu'an village, et je me décidai à ne pas aller plus loin. La négresse, que je priai de me laisser coucher dans la. maison, me répondit que son maître ne l'avait pas autorisée à accorder cette permission. Eh bien, je vais la prendre, repartis-ie, et l'entrai sans cérémonie. He um homem mandado (c'est un envoyé du gouvernement), s'écria le nègre; ces paroles, suivant l'usage, produisirent un effet magique, on ne fit plus une scule objection.

de parler plus tard. Il habitait une très-jolie misson èt une regut dans un salon bien meublé, d'une propretté extreme. Les murs étaint peints à hauteur d'appui, blanchis crassite jusqu'au plafond et ornés de gravures; une petite glace; quelques tables, des chaises bien rangées composaient l'ameublement de çette pièce.

I allai ensuite faire mes remerchments au curé et trouvai sa maison aussi joile et aussi bien meublée que celle du commandant : co qui súrtout la rendait remarquable, c'était une propreté, véritablement hollandaise. En général, c'est là une des qualités qui distinguent les Brésiliens; quelque pauvres qu'ils soient, leurs chaumières ne sont presque jamais sales, et, s'ils ne possèdent que deux chemises, celle qu'ils portent est tonjours blanche.

Le charmant, village de Meiaponte est tout à la fois le chef-lieu d'une justice et celui d'une paroisse (1). Situé par les 13° 50' lat. S., dans un pays très-sain, au point de jonction des routes de Rio de Janeiro, de Bahia, de Matogrosso et de S. Paul, éloigné de Villa Boa tout au plus de 27 legoas, entouré des terres les plus fertiles, ce village ne pouvait manquer d'être un des moins malheureux de la province, et il en est le plus peuplé.

La paroisse tout entière de Meiaponte a environ 32 legous du nord au sud, et 20 de l'est à l'ouest ; et, quoique moins

<sup>(1)</sup> Le village de Meiapoule a eté érigé en ville pai une loi du 10 de juillet 1832 (Maryos, Him. II, 337) — him d'Aimouri dis que, ein 1737, on avait a c'ilée d'en faire le chef-lois de la profuec (Mem. 85)mais je crois qu'il se trompe sur le nom du giuverence viquel d'attribue ce projet. Pous qu'il en soit ('les linonietable que jouns une foujeté rapporte, Meiaponte mérilait inieux que Villa Biu de detruir, la capitale du paya de foga ;

étendua que celle de Santa Luzia, elle est pourtant bieaucoup plus peuplée, puisqu'on y compte 7,000 communiants; elle comprend (1819) deux succursales (capellas), celle de Corumbé, dont jai déjà parlé, et celle du Corrego de Jaraquia, qué je feral bientôt connaître.

On a bâti le village de Meiaponte dans une espèce de petite plaine entource de montagnes et couverte de bois peu élevés; il s'étend, par une pente très-douce, sur la rive gauche du Rio das Almas, et fait face à la continuation des Montes Pyreneos, Il a à peu près la forme d'un carré. On y compte frois cents et quelques maisons qui sont frès-propres, soigneusement blanchies, couvertes en tuiles et assez hautes pour le pays ; chacune, comme cela à lieu dans tous les villages de l'intérieur, possède un jardin ou plutôt une sorte de cour (quintal), où l'on voit des bananiers; des orangers, des caféiers plantés sans ancun ordre. Les rues sont larges, parfaitement droites et pavées sur les côtés. Cinq eglises (1), parmi lesquelles on en compte trois principales, contribuent à l'ornement du village. L'église paroissiale, dédice à Notre-Dame-du-Rosaire, est assez grande et s'élève sur une place carrée; ses murs, construits en pisé, ont 12 palmes (9 pieds) d'épaisseur (2) et portent sur des fondements en pierre; à l'intérieur, elle est passablement ornée, mais elle n'a pas de plafond. . .

De la place où est située l'église paroissiale, on découvre

<sup>(</sup>a) En 1823, da Cunha Mattos en compatá également com (Him. 1, 337). Suivant luiz Antonio de Silve e Sonas, Il y en aurait en un el plus en 1832 (Hen. est., 27).
(4) De Silve, Sonas les indique (Hen. eriet., 29) comme étant épais-spalement de 7 palmes. Le ne sayrais dire avez assurance lequel des deux chiffres est le plus exest.

la vue la plus agréable peut-être que j'eussé admirée depuis que je voyageais dans l'intérieur du Brésil. Cette place présente un plan incliné; au-dessous d'elle, sont des jardins où se présentent des groupes de caféiers, d'orangers, de bananiers aux larges feuilles; une église qui s'élève un peu plus loin contraste, par la blancheur de ses murs, avec le vert foncé de ces différents végétaux; à droite sont des jardins et des maisons au delà desquels la vue s'arrête sur une autre église; sur la gauche, on aperçoit un pont à demi ruiné avec une petite portion du Rio das Almas qui coule entre des arbres ; de l'autre côté de la rivière, se voit une petite église enjourée de faillis ; au delà de ces derniers, sont des arbres rabougris qui se confondent avec eux ; enfin, à environ 1 demi-legoa du village. l'horizon se trouve borné; au nord, par la chaîne peu élevée qui continue les Montes Pyreneos, et au milieu de laquelle on distingue le sommet arrondi appelé Frota, plus élevé que les sommets voisins (1)...

Tandis que dans les autres villages on trouve tout au plus an maitre d'école, Meiaponte d'1819) un professeur de granmaire latine payé par le gouvernement; mais je doûte fort qu'il ait un grand nombre d'élères et que son enseignement amène des résultats bien utiles.

Comme à Tijuco, dans le district des Diamants (2), it existe à Meiaponte un hospice de trères du tiers ordre de

<sup>(1)</sup> Je n'ai pas besoin de dire que res montagues appartiements toujours à la Serra de Gortunb e de Tocantins. — Le Norro de Frota, anixuat da Silva e Sopusa (Nêm. est., 18), comprendrate plusaeurs petitemontagnes; il a tendruit dans la direction de l'orcident el Surait 2 legion de longueur;

<sup>(2)</sup> Voyage dans le district des Diamants, etc., 1, 41: . ...

S. François, chargés de recueillir les aumônes des fidèles pour l'entretlen du S. Sépulcré. Lors de mon voyage, cet hospice ne comptait qu'un seul frère. Les sommes qu'il réunissait étaient déposées par lui, dans le pays même, entre les mains d'un syndic particulier, et celui-ci les envoyait à Rio de Janeire, au syndie général, qui, comme fui, était un laique, il est bien difficile de croire que, passant par tant de mains, ces aumônes arrivassent dans leui intégrité de Melaponte à l'étrasslem.

Comme je l'ai dit, le climat de Meiaponte parait fort sain (1). A l'époque de grandes chaleurs, tous les habitants, hommes et lemmes, se baigent sans cesse dans et lisi oàs Almas, ce qui contribue à les entretenir dans une bonne santé. La maladie la plus commune parmi eux est l'hydropisie; l'espèce d'éléphantiasis apppelle morfea n'est pas non plus très-tare dans ce pays.

Le lieu où est aujourd'hui situé le village de Meiapontefut découvert, én 4731, par un nommé Maxour, Rooracuus Tiuona, (3). Les premiers qui s'y ficèrent furent des chercheurs d'or qui voulaient exploiter les bords du Riodias Almas. Cependant, comme le village qu'ils bătirent se trouve placé à la jonction des principales routes de la province et qu'il y passait autrefois un grand nombre de

<sup>(1)</sup> Da Silva e Sousa dit (ilem: est., 14) que le vent d'est y soume constamment de 4 heures du majin à 11 heures, depuis le mois de mai jusqu'eu mois de septembre:

<sup>(2)</sup> Pizarro teconte que, dans l'origine, on avit jet sur la rivière un pont formé de less pièces de hois, que l'une des deut fut emportée par les eaux, qu'alors on se contenta de celle qui restait, et que, pour cette raison, on d'ânna au village le nout de Métalporte, imotifs de pôdit) (Mem. )X, 212). De Camb Mattos contredit cette histoire et prétend que vient de la commandation de la contradit cette histoire et prétend que no non a la me bierre qui se servoire augrès du village.

caravanes, ses habitants, surs do vendre avantageusement les produits dur sol, renoncérent bientôt à leurs lavages dont on ne voit aujourd'hui que de faibles traces, et ils hurent, à ce qu'il parait, les premiers de toute la capitainerie qui eurent la gloire de s'occuper de la culture des terres. Les bois, communs dans les environs duvillage, favoriserent le travail des agriculteurs; ces taillis, dont j'ai parté un peu plus haut, étaient jadis de grands bois que l'on mit en culture, et des capoieras, actuellement abandonnés, ont remplacé les haricofes et le mais des anciens oolons.

Encore aujourd'hui, la plupart des habitants de Meippointe sont des agriculteurs, et, comme ils ne viennent au village que le dimanche, les maisons restent désertes pendant le reste de fa semaine. Les terres de la paroisse de Melapointe sont propres à tous les genres de culture, même, à celle du froment; mais c'est principalement à l'élève des pourceaux et à la culture du tabac que se livrent les colons de ce pays, et ils envoient leur tabac en corte et leur lard, non-seulement à Villa Boa, mais encore dans plusteurs villages du nord de la province.

Comme j'al déjà eu occasion de le dire, le coton de ce pays est d'une très-belle qualité. Un homme seuf peut cultiver, en cotonniers, l'étadue de terre que l'ou ensemencerait avec 4 alqueire de mais. Dans ce pays, les cotonniers

dans le Ro de Miajonite et, réprésente la motifé d'une arrête. L'In., l-155. Siviaut Liuf d'Aliciouris, Ratholpaneu Bueno, ne gotivait passer à gie un forrent profond, il i gler un pont sur une pierre plaie et fort grande, qui vasquat jusqu'un milleu des eaux, et de la le non de Meaponte qu'on, donna un torrent, et ensoite au yillage que l'on construist, tout surposit (16m., 28). Le pins dire l'augulle de ce si tois versions est la véritable, ju même u'il y en a une d'entre elles qui merité toute confineu.

donnent des graines des la première année, et il suffit que l'on sarcle une fois tous les ans la terre où ils végétent. Pendant cinq années, on n'enlève à ces arbrisseaux aucune de leurs branches; mais, nu bout de ce temps, on a soin de les couper un peu au-dessous du pied, et l'on restanche une partie des réjets. Après cinq ans, on coupe les secondes tiges, et, traités toujours de la même manière, les cotonniers peuvent donner une longue suite de récoltes (1). Un alqueire planté en cotonniers rend 400 arrobes de coton avec les semences, et l'arrobe, dépouillée de ses graines, produit 8 livres net.

Il est très vraisemblable que les environs de Meiapontopourralent aussi fournir un vin excellent, car, pendant imon séjour dans ce village, je mangeai des rafsins délicieux que le curé m'avilt énvoyés en présent; ils appartenaient à la variété que les Portugais appellent sea ferral. J'ai à peine besoin de dire qu'ici comme à Minas, et probablement dans tout le Brésil, c'est en berceau que l'on fait venir la vigne.

Quoque cheun puisse trouver dans les environs de Meiaporte plus de têrre qu'il n'en surait cultiver, qu'il, y ait parfout des ruisseaux aurifères où il est facile de recueillir un peu d'or, que les bras-soleut mres et que, parçonséquent, tout homme valide puisse espérer trouver du travail, au moins pour sa nourriture, on ne saurait faire un pàs dans

(i) Je dois les transignements què je donne jet sur la culture du co-tomier dans les curirons de Meinopart à un des melleurs agricultures, du Brésil, M. Jo.quim Alves de Oliveira. Dans mes deux relations déjà publirés; on trouvera des détails fort étendus sur la culturar de ce prefects afrisées de Minos Novas de dans plassiers aitures cardionis, Parez la table du Voque dans tes provinces de lis de Lapeiro, étc., et celle du Voque de le staireit de thomastic, étc.)

Meiaponte sans rencontrer des mendiants. Plusieurs d'entre eux, attaqués de l'éléphantiasis, méritent sans doute d'être secourus; les autres sont des enfants naturels qui pourraient travailler. Des propriétaires aisés de Meiaponte se plaignaient devant moi du nombre prodigieux de mendiants que l'on voit errer dans leur village. La plupart de ces hommes, disaient-ils, sont en état de gagner leur vie en se rendant utiles; mais, comme ils demandent l'aumone pour l'amour de Dieu (por amor de Deos), il est impossible de leur refuser, et c'est ainsi que se fortifie chez eux l'habitude de la paresse. Il y a dans ce sentiment, sans donte, quelque chose de touchant, et il ne mériterait que des éloges, s'il avait seulement pour objet ces infortunés qu'une maladie hideuse éloigne de leurs semblables : mais comment les excellentes gens qui causaient en ma présence de toutes ces choses, pouvaient-ils s'imaginer qu'encourager le vice; c'était donner à Dieu une marque de leur amour?

J'al dit que j'avais beaucoup descendu avant d'arriver à Meiaponte. Pendant que j'étais dans ce village, la chafeur fut extrêmement forte, et j'éprouvai des maux de ners, augmentés encore par la faim que je souffris pendant mes différentes promenades. L'excessive ebaleur agit probablement aussi sur mes gens, 'car ils étaient d'une humeur insupportable.

- Avant de quitter le village (le 17 juin), j'allai faire mes adieux au curé et au jeune prêtre Luiz Gonzaga de Camango Fleuny (1), que j'avais déjà vu avec lui à Corumbá.

<sup>(1)</sup> On lui doit un petit îtinéraire de Porto Real il Carolina, inséré dans l'ouvrage de Mattos, institulé Hinerario (II, 218).

Pendant mon séjour à Mejaponte, tous les deux m'avaient comblé de politesses : ils étaient venus me voir fort souvent, et nous avions beaucoup causé. Louis Gonzague était d'origine française, comme l'indiquait son nom de famille. Il n'ignorait point quels sont les devoirs de son état, et, en général, je le trouvai fort instruit; il connaissait nos bons. auteurs français, lisait beaucoup une de nos histoires ecclésiastiques et avait quelque idée de la langue anglaise. Le curé, qui était en même temps vigario da vara (1); ne s'était réservé que le dernier de ces emplois ; il avait partagé le soin de conduire ses ouailles entre le desservant (capellão) de Corumbá, celui du Corrego de Jaragua, enfin Luiz Gonzaga, qui était chargé de Meiaponte, et chacun des trois vicaires lui pavait une certaine redevance. Cet arrangement n'était probablement pas fort régulier; mais, pour ce qui concerne la religion, le Brésil, en général, et la province de Goyaz, en particulier, sont hors de toutes les règles.

<sup>(1)</sup> Voyez ce que j'ai dit de cette charge dans ma première relatiou de voyage.

## CHAPITRE XIX

LES VILLAGES DE JARAGUA, D'OURO FINO, DE FERREIRO.

Pays situé au delà de Meiaponte. - Fazenda de S. Antonio. Dispute avec le propriétaire. L'intérieur des maisons interdit aux étrangers: - Temps où voyagent les caravanes. - Pays situé au delà de S. Antonio. Grands bois. - Le Corrego de Jaragua, village. Sa position. Son histoire. Ses mines. Culture des terres environnantes. Maladies. Fait médical intéressent. - Serra de Jaraguá; sa végétation. - Portrait du desservant de Jaragua. Les mulatres. - Politesse des habitants de l'intérieur envers les étrangers. - Église de Jaragui. Singulier usage des femmes, Bon goût et habileté des Goyanais. - Le Mato Grosso. Pays moins désert aux approches de la capitale de la province. Rancho da Goyabeira. - Rencontre d'une caravane. - Rancho das Areas, Ses habitants, - Désagréments que le muletier de l'auteur lui fait éprouver. Les muletiers brésiliens. Ennui que l'on éprouve à être. toujours avec les mêmes personnes dans les voyages. - Sitio da Lage. Le missionnaire capucin. Les voleurs ne sont point à craindre. - Obligeance des Brésiliens de l'intérieur. - Mandinga. La fête de S. Jean. - Le Rio Uruhu. - Le village d'Ouro Fino, Son rancho, Sa position. Sa pauvreté. Mauvais chemins. Pouso Alto. - Le village de Ferreiro. - Recommandations du colonel Francisco Lerre.

Pour me rendre de Meiaponte (1) à S. Antonio, où je fis halte, je suivis une vallée asser large; bordée par deux chaînes de montagnes peu élevées. La plus septentrionale n'est que la continuation des Pyreneos et prend le nom de Serra de S. Antonio. Des sous-arbrisseaux et des arbres ra-

<sup>(1)</sup> Itiméraire approximatif de Meiaponte à Villa Boa :

bougris croissent assez rapprochés les uns des autres au milieu des pâturages qui couvrent la vallée et les montagnés, et appartiennent encore à ces mêmes espéces, que je retrouvais dans tous les campos. Partout l'herbe était desséchée; je n'apercevais aucune fleur. Le traversai pendant la joirnée plusieurs ruisseaux bordés d'une étroite llsière de bois; là, je jouissais d'une fraicheur délicieuse, mais, ailleurs, la chaleur se faisait assez fortement sentir.

La fazenda de S. Antonio où je în halte, comme je viens de le dire, était autrefois très-importante. Dans ce temps-là, on tirait de l'or de la Serra du même nom; mais Ja mine s'est épuisée, on a cessé d'entretenir les bâtiments de l'habitation, et presque tous ne sont aujourd'hui que des ruines. C'est cependant à peine si cet établissement a passé à la troisième génération: lels sont les tristes résultats de la recherche de l'or et de la prodigatif des mineurs. Étart à Meiaponte, j'avais vu, de l'autre côté du Rio das Almas, une maison qui produit un effet fort agréable dans le paysage et paraissatt avoir été très-joile autrefois; elle avait été hâtie par un homme puissamment riche, qui possédalf un grand nombre d'esclaves: c'était un mineur; ses filles; lors de mon voyage, ne vivaient que d'aumônes.

| De Meiaponte à   | S. Antonio , fazenda           | 3 legeas. |
|------------------|--------------------------------|-----------|
|                  | Jaraguá, village               | 3 1/2     |
| ره به رسید او در | Goyabeira , rancho             | 3.        |
| 25 4 4775 341    | Rancho das Areas, fazenda      |           |
| and the second   | Sitio da Lage, chaumière       |           |
|                  | Mandinga, petite habitation. , |           |
| 8 18             | Ouro Fino, village             |           |
| · →              | Pouso Novo, rancho             | 1 1/2     |
|                  | Villa Boa                      | 1 1/2     |
| ,                |                                |           |

José Marianno, qui m'avait précédé, avait demandé l'hospitalité à la porte de l'habitation de S. Antonio, et une négresse lui, avait indiqué un petit bâtiment qui n'était point occupé. Quand j'arrivai: je trouvei cet homme de fort mauvaise humeur, parce que, disait-il, on voulait nous loger dans un endroit rempli de puces et de chiques bichoi de pé, puleze penetrans). J'étais si malheureux quand je voyais le méconfentement peint sur la figure de cœux qui m'accompagnaient, que j'allai demander un meilleur gite. Une mulatresse me soutint qu'ou n'en avait pas d'autre à me donner, et, poussé par José Marianto, je commençais à m'échauffer, lorsque arriva le maltre de l'habitation. Sa bonhomie me désarma; il fit balayer la maisonnette que l'on nous avait offerte, et jen pris possession.

Au milieu de la petite dispute que nous avions eue d'abord, ce brave homme s'était écrié : On me tuerait plutôt que de toucher du pied la chambre habitée par mes filles! Dans cette province, où tant de femmes se prostituent, un père de famille honnéte doit naturellement teuir ce langage; puisque l'usage exige qu'une personne du sexe qui veut se respecter resté à l'écart et n'ait aucune communication avec les hommes.

Je demandai à mon hôte si, cette année-là, il avit passebeaucoup de grandes caravanes venant de Rio de Janeiro, de Bahia ou de S. Paul; il me répondit qu'u n'en avait encore vu aucune, et que, en général, elles n'arrivent guère, qu'après la S.-Jean : elles ne sauraient atteindre plus tôt le terme de leur voyage, car elles ne peuvent raissonnablement se mettre en route avant la fin de la saison' dès pluies.

Jusqu'au Rio das Almas, que l'on retrouve à environ

A lieue de S. Antonio, je suivis la vallée où javais voyagé la veille et qui souvent devient assez étroite; mais, au delà du Rio das Almas, je ne vis plus de montagnes que sur la gauche. Jadis il existait un pont sur cette rivière; mais, comme il est tombé, on suit actuellement une autre route; alors, cependant, la sécheresse était si grande, que la rivière était guéable, et je ne fus point obligé de me détourner ; on voit qu'il en est ici comme à Minas, où l'on construit des ponts, mais où on ne les répare point (1).

Entre le Rio das Almas et le Corrego de Jaraguá, c'està-dire dans un espace de 2 legoas et demie, de courts intervalles offrent encore des arbres rabougris; partout ailleurs on ne voit que de grands bois. La végétation de ces derniers est beaucoup moins vigoureuse que celle des forêts primitives de Minas et de Rjo de Janeiro; cependant i'v retrouvai plusieurs beaux arbres : les lianes n'y sont point rares, mais elles ne produisent aucun de ces grands effets que l'avais admirés tant de fois dans le voisinage de la capitale du Brésil: les bambous, qui croissent ici parmi les autres végétaux, ne s'élancent point, comme ceux du litto-.. ral, à une hauteur prodigieuse pour former d'élégantes arcades, leurs tiges restent grèles et ont peu d'élévation. Les seules plantes en fleur que j'aperçus au milieu de ces bois étaient des Acanthées, famille qui, dans ce pays, appartient presque exclusivement aux forêts."

Après avoir traversé le ruisseau appelé Corrego de Jaraguá, j'arrivai au village du même nom (arraial do Corrego de Jaraguá) (2).

<sup>(1)</sup> Celui dont il s'agit ici, quoique fort nécessaire, n'était point encore réparé en 1823 (Ματτος, Ιέπ., Ι, 150).

<sup>(2)</sup> il ne faut pas écrire, avec Pohl, Corgo do Jaragua, et ençore

J'avais envoyé José Marianno en avant, avec deux lettres de recommandation que l'on m'avait données pour le desservant du village (capella); celui-ei m'accueillit pariatement bien, me logea dans une maison fort commode, me fit apporter de l'eau et du bois par ses esclaves, et m'engagea à souper avec lui.

Corrego de Jaraguá, on simplement Jaraguá, comme l'on dit habituellement dans le pays, est une succursale (capella filial) de Meiaponde, comprenant dans son ressort environ 2,000 âmes. Ce village, situé dans une vaste plaine couverte de bois, est entouré de montagnes plus ou moins hautes, dont les plus rapprochées s'élevent presque à pic et produisent un bel effet dans le paysage. Jaraguá me parut presque aussi grand que Meiaponte; mais ses rues sont moins régulières, ses maisons moins grandes (1) et moins joiles, et l'on n'y voit que deux églises.

Des nègres qui allaient chercher quelques parcelles d'or dans les ruisseaux découvrirent, en 1756 (2), le pays où est aujourd'hui situé Jaraguk. Les richesses que l'on trouva en cet endroit ne tardèrent pas à y attirer des habitants, et bientôt un village se forma où, peu de temps auparavant, on ne voyait qu'un désert.

Ici les minières ne sont pas entièrement épuisées (1819);

H.

moins Corrego da Jaraquay, avec Luiz d'Alincourt, Les nous de Corrego de Jeraquia et Jaquara qu'on trouve dans le Pluto brasillensis de von Eschwege sont aussi peu exacts que les précédents.—Gardner indique, dans le nord du Brésil, un licu appelé également Jaraquid.— Ce mot, en garani, signific eau qui murmum.

<sup>(1)</sup> En 1823, elles étaient, selon da Cunha Mattos, au nombre de 200 (Hin., 1, 147).

<sup>(2)</sup> Cette date est celle qu'admet Pizarro : da Cunha Mattos et d'Alincourt indiquent l'année 1737.

on compte une quarantaine de personnes, libres ou esclaves, qui travaillent encore à l'extraction de l'or, et le village est beaucoup moins désert que celui de Meiaponte. L'agriculture occupe aussi plusieurs des habitants de Jaraguá; quelques-uns d'entre eux s'appliquent spécialement à élever des bestaux, et il existe, dans les environs de ce village; plusieurs sucreries de trente à quarante esclaves, dont les produits se vendent principalement dans la capitale de la province (1).

La maladie la plus commune à Jaraguá, comme à Meiaponte, est l'hydropisie; la morfea n'y est pas non plus fort rare. En 1793, il y avait eu dans ce village une épidémie dont le souvenir ne s'était point encore effacé à l'époque de mon voyage, et que l'on attribuat aux réservoirs d'eau très-nombreux qu'avaient faits les mineurs. Il paraltrait, d'après ce que dit le docteur Pohl (2), que, dans la saison des pluies, l'eau du ruisseau, souillée sans doute par le travait des lavages, n'est presque plus potable, ce qui doît nécessairement nuire à la santé des habitants.

lei je consignerai un fait médical qui paraîtra sans doute fort remarquable. Lorsque je me trouvais à Jaraguú, il y avait, dans ce village, une femme blanche qui, quoïque atteinte de la morfea, l'une des maladies les plus hideuses qui existent, était devenue enceinte, et elle avait mis au monde un enfant blanc parfaitement sain.

(2) Reise, I, 293.

<sup>(1)</sup> Da Cunha Mattos pense que l'ouverture du nouveau chemin appelé, comme je l'ai dit, Picada do Correio de Goya fera perdre au village de Jarargai quelque chose de l'aisance dont il a joui pendânt longtemps, mis que, les muleiciers n'y apportant plus leurs vices, il gagnera sous le rapport de la moralité. Ce village a été érigé en ville par un décret du 10 de juillet 1833 (ldin., 1, 1491; II, 337).

Je profitai de mon séjour à Jaragui pour aller herboriser sur une montagne taillée presque à pic, qui est fort rapprochée du village, et qu'on appelle Serra de Jaraguid ; cette montagne a peu d'élévation et se termine par un plateau étroit et allongé, fort pierreux, mais assez égal. La végétation y est à peu près la même que dans tous les campos parsemés d'arbres rabougris; cependant j'y trouvai un grand nombre d'individus d'une espéc d'acajou (Anacardium curatellifolium, Aug. de S. Hil.) (4) que je ne me rappelais pas d'avoir vue jusqu'alors. Le fruit de ce petit arbre est d'un godt agréable; il devient már à l'époque des pluies; et attire alors sur la montagne beaucoup de gens pauvres qui y trouvent aussi une grande quantité de bacoparis, Sapotée à fruit également comestible.

Pendant le temps que je passai à Jaraguá, le chapelain ou desservant (capellao) voulut que je prisse mes repas chez lui; il eut pour moi mille attentions et me combla de politesses. Javais déjà entendu parler de lui à Rio de Janeiro, où l'on connaissait son goût pour les mathématiques; il avait fait les études dans cette ville, et, outre sa science favorite, il y avait appris un peu de gree et de philosophie, ; il entendait aussi le français, et avait dans sa bibliothèque quelques-uns de nos livres. En général, les personnes de l'intérieur qui , à l'époque de mon voyage, n'étaient pas sans instruction; l'avaient piusée dans les ouvrages français, et la plupart ne parlaient de notre nation qu'avec enthousisme; il n'en était pas ainsi à Rio de Janeiro, où l'on savait mieux ce qui s'était pase ên Lurope depuis vingt-ique.

<sup>(1)</sup> Voyez mes Observations sur le genre Anacardium, etc. (dans les Annales des sciences naturelles, vol. XXIV).

ans, et où plusieurs de nos compatriotes, misérables aventuriers, avaient achevé de détruire ce qui restait encore de notre antique réputation.

Quoi qu'il en soit, les personnes de ce pays qui ont fait quelques études, comme le chapelain de Jaraguá, les négligent bientidt, parce qu'elles sont en nombre infiniment petit. Qu'un homme instruit soit jeté dans un des villages de la province de Goyaz, il ne trouvera personne avec qui il puisse s'entrelenir de ses goûts et de ses occupations faivorites; s'il rencontre des difficultés, personne ne pourra l'aider à les surmonter, et jamais l'émulation ne soutiendra son courage; ils de dégoûtera peu à peu des tudes qui faisaient son bonheur; il les abandonnera entièrement, et finira par mener une vie aussi végetative que tons ceux qui l'énfourent.

. Le chapelain de Jaraguâ était un mulâtre: j'ai déjà fait l'éloge de sa politesse; mais elle avait quelque chose d'humble qui tenait à cet état d'infériorité dans lequel la société brésilienne retient les hommes de sang mélangé (1819), et qu'ils n'oublient guère quand ils sont avec des blancs. Cette infériorité n'existe réellement pas, si l'on prend pour objet de comparaison l'intélligence des uns et des autres; peut-être même pourrait-on assurer que les mulâtres ont plus de vivacité dans l'esprit et de facilité pour apprendre que les hommes de pure race caucasique; mais ils participent à toute l'inconsistance de la race africaine, ét, fils ou petit-fils d'esclaves, ils ont des sentiments moins élevés que les blancs, sur lesquels pourtant ne réagissent que trop les vices de l'esclaves.

Le chapelain de Jaraguá ne fut pas la seule personne notable que je vis dans ce lieu; je reçus la visite d'un autre ecclésiastique qui, avant lui, avait été desservant, et celle de l'ancien commandant du village. Dans ce pays, comme à Minas, on va complimenter l'étranger qui arrive, et lui se contente de rendre les visites qui lui ont été faites.

Avant de quitter Jaraguá, j'entendis la messe dans l'église principale que je trouvai jolie et ornée avec goût. Suivant l'usage, les femmes étaient accroupies dans la net, toutes enveloppées dans dés capotes de laine avec un fictu simplement poés sur la tête. Je remarquai que, après avoir pris leurs places, plusieurs d'entre elles ótaient leurs pantoutles et restaient les pieds nus. N'étant probablement pas accouttimées à porter des chastwares dans l'intérieur de leurs maisons, elles se hâtaient de s'en débarrasser.

Ce n'est pas seulement l'église de Jaragun qui témoigne en faveur du goût et de l'habileté des Goyanais, J'avais vu , à S. Luzia et à Meiaponte, des meubles ét de l'argenterie qui avaient élé faits dans le pays et étaient bien travaillés. Plusieurs tableaux de fleurs, qui n'auraient point élé désvoués par nos boins dessinateurs d'histoire naturelle, ornaient le salon du curé de Meiaponte, et étaient dus à un homme qui n'était famais sorti de Villa Boa.

Après avoir quitté Jaragná, je traversai un terrain de peu d'étendue, parsemé d'arbres rabougris, et ensuite j'entrai dans de grands bois. C'était le fimmeux Mato Grosso (bois épais) dont j'ai déjà eu occasion de parler au Tableau général de la provinice, et que la route parcourt de l'est à l'ouest, dans un espace de 9 legoas. Pendant les six premières, ces bois me parturent à peu près semblables à ceux que j'avais vius avant d'arriver à Jaragná; les grands arbrisseaux y'sont plus communis et plus serrés que dans les forêts vierges proprement dités, et l'ou dirait un immeuse baillis

déjà âgé, au milieu duquel on aurait laissé un grand nombre de baliveaux. Des Acanthées et une couple d'Amarantacées furent à peu près les seules herbes que je trouvai en fleur en parcourant les six premières lieues du Mato Grosso. La dernière partie de ce bois offre une végétation beaucoup plus belle que la première; là des arbres, la plupart vigoureux, assez rapprochés les uns des autres, sont liés entre eux par un épais fourré d'arbrisseaux et de lianes, et, en certains endroits, des bambous fort différents de ceux que j'avais vus au-dessus de Jaraguá, à tiges plus grandes et moins grêles, forment d'épais berceaux. Au milieu du Mato Grosso, il existe de grandes clairières où croît uniquement du capim gordura, Graminée qu'à cause de son odeur fétide on nomme ici capim catinqueiro ou simplement catinqueiro (1): ces lacunes étaient autrefois couvertes de bois; on mit le terrain en culture, et le capim gordura a fini par s'en emparer.

Malgré la sécherese, la verdure du Mato Grosso était encore extrémement fraiche (20 juin), et des feuilles nombreuses couvraient la plupart des arbres, bien différents, en céla, de ceux des catingas de Minas Novas (2) qui, à la même époque de l'année, sont presque aussi nus que les forêts de l'Europe au cœur de l'hiver. Je suis persuadé que, lorsqu'on

<sup>(1)</sup> Du mot catinga, mauvaise odeur, celle, en particulier, qui résulte de la transpiration.

<sup>(2)</sup> Les catingus sont des forêts qui predent leurs feuilles chaque année et sont mois risjonreuses que les hois vierges proprement dits (voyez mon. Foguge dans les provinces de Rio de Janeiro, cte, II, 98, 101, et mon Todheus gographique de, la origidation primitire, etc., dans les Nouvelles sannates des Yognages, vol. III). Pris dans ce sens, le mot catinga n'apartient pas à la langue portugusse; il est dérivé de deux mots indiens caa, tinga, bois blanc (Yognage dans le district der Démants, etc., II, 300).

étudiera avec attention les arbres du Mato Grosso, on en trouvera fort peu qui croissent également dans les bois voisins de la capitale du Brésil. Je n'en trouvai que deux espèces qui fussent en fleur, et on les chercherait inutilement au milieu des forêts primitives du littora! : le peumer, le Matombo ou Mutombo (Guazuma ulmifolia , Aug. de S. Hil.) (1), dont le fruit, quoique ligneux, laisse échaper un suc qui rappelle le goût de la figue grasse; le second, le chichá (Sterculia chichá, Aug. de S. Hil.), dont, les semences sont très-bonnes à manger, et que l'on ferait bien d'introduire dans les jardins de la côte:

Je reviens aux détails de mon voyage.

Bientôt, après avoir quitté Jaraguá, je commençai à m'apercevoir que je m'approchais de la capitale de la province. Le pays devient beaucoup moins désert; je rèncontrai plusieurs personnes dans le chemin, et je passai devant trois maisonnettes babitées, dont une avait un rancho ou hangar destiné pour les voyageurs et ouvert de tous les côtés, comme ceur de la route de Rio de Janeiro à Minas:

De la maison où je fis halte dépendait également un rancho (Rancho da Goyabeira, le rancho du goyavier), sous lequel je m'établis.

Le jour suivant, je trouvai heureusement de l'ombrage dans le Mato Grosso; partout où le soleil dardait ses rayons la chaleur était excessive et agissait sur mes nerfs de la manière la plus pénible (2). Les nuits, au contraire, étaient

<sup>(1)</sup> Flora Brasilia meridionalis, 1, 148; — Revue de la Flore du Bresil méridional, par Aug. de S. Hilaire et Ch. Naudin, dans les Annales des sciences naturelles, juillet 1842.

<sup>(2)</sup> A Goyabeira, le thermomètre indiquait, à 3 heures après midi, 25 degrés Réaumur, et 18 degrés à 6 heures du soir.

toujours fraiches et la rosée d'une extrême abondaire. Au delà de Goyabeira, je rencontrai une grande caravane; ce n'était que la secondé depuis Formiga, ce qui prouve combien, dans ce pays, le commerce a peu d'activité. Celle-ci deit partie de S. Paul; elle avait fait le voyage de Guyabá; de là elle était venue à Goyaz pour se rendre à Bahia, mais le proprjétairé, ayant appris què les pâturages du sertão (désert) de Bahia étaient entièrement desséchés et n'offiriaient aucuue mourriture à ses mulets, avait pris le parti de retourner à S. Paul. Bes voyages aussi gigantesques étonnent l'imagination, quand on songe que se marches sont tout au plus de 5 à 4 lieues, que l'on est-souvent obligé, de séjourner en plein air ou sous un triste rancho, qu'il faut se condamner aux plus rudes privitions et nessue toujours traverser des déserts.

2 L'habitation où je fis halte, à 5 legoas de Goyabeira, porte le nom de Rancho das Areas, [le rancho des sables], et me parut considérable, à en juger non par-le fogement du maître, mais par les terres en culture que je vis dans les alentours et le grand nombre de bestiaux qui erraient au près de la maison.

Je m'établis sous un rancho très-grand et bien entretenu, qui dépendait de cette habitation. Il était entouré d'énormes pieux serrés les uns 'contre les autres, qui, à la vérité, ne s'élevaient pas jusqu'art toit, mais qui, du moins, garantissaient de la voracité des pourceaux les effets placés sous le hangar.

A peine mes malles furent-elles déchargées, que les gens de la maison entrérent dans le rancho pour admirer les marchaudises de José Marianno, et je fus tout étonné de voir une troupe de femmes au nombre des curieux. Toutes, blanches et mulâtresses, avaient une assez mauvaise tournure; elles arrivèrent sans faire le moindre compliment, et s'en allièrent de même. Les hommes n'étaient pas beaucoup plus polis; ils avaient un air niais et des manières rustiques. En général, cependant, je trouvais, je dois le dire, beaucoup plus de boufé et de politiesse chez les habitants de la province de Göyaz que dans toute la partie occidentale de celle de Minas, si différente du voisinage de Tijuco et de Villa Ricr (Diamantina, Ouro Preto).

Avant mon départ du rancho das Areas, il fallut se quereller avec José Marianno, ce qui était déjà arrivé plusieurs fois. Cet homme, si parfait dans les commencements du voyage, s'abandonnaît à l'excessive bizarrerie de son caractère; il savait que je ne pouvais le remplacer, et quoique je le payasse plus cher que n'aurait fait aucun Brésilten, qu'il fût traité avec les plus grands égards, il me manquait sans cesse et devenait insupportable. Il avait une adresse remarquable, beaucoup d'intelligence, et je pouvais causer quelques instants avec lui, ce qui, au milieu des déserts monotones que je parcourais seul, était à mes yeux d'un très-grand prix. J'avais concu de l'affection pour lui, il m'était pénible d'y renoncer. Mais peut-être est-il impossible de trouver un muletier brésilien qui s'attache à son maître. Ces hommes, toujours ou présque toujours des métis, ont à peu près toute l'inconsistance des nègres et des Indiens; ils sont sans principes, la plupart sans famille; accoutumés à une vie nomade, ils ne peuvent s'assujettir à la dépendance que pour un court espace de temps, et il faut nécessairement qu'ils changent, lors même qu'ils sont presque sûrs d'être plus mal. D'ailleurs, durant les longs voyages des caravanes, l'inférieur se trouve, dans tous les

instants de sa vie, sous les yeur de son supérieur, et l'homme aime tant la diversité, que, en général, il se dégoûte d'être continuellement avec la même personne, surtout lorsque la présence de cette dernière lui rappelle des devoirs dont il voudrait s'affranchir. Il est rare que, dans un voyage de long cours, les passagers ne se querellent pas sans cesse, soit entre eux, soit avec leur capitaine; et une femme célèbre (1) disait que, pour guérir deux amants de leur passion, il faudrait les faire voyager én litiére.

Quoi qu'il en soit; les tracasseries que j'essuyais dans mon intérieur, et dont rien ne venait me distraire, rendaient insupportable ce voyage déjà st ennuyeux par luimèmé, et qui était, à cause de la sécheresse, si peu fructueux pour l'histoire naturelle.

Après avoir quitté le Rancho das Areas, je fis encore 5 legoax dans le Mato Grosso, et tout à coup j'entrai dans un campo parseme d'arbres rabourjs, changement qui se fait brusquement, sans intermédiaire, comme celui d'une décoration de théâtre; et cependant il ne me parut pas qu'il y eût la moindre différence ni dans la nature ni dans l'élévation du sol.

Je passai la nuit dans une petite chaumière appelée le Sitio da Lage (le sitio de la pierre mince), qui était habitée par des femmes seules. La maitresse de la maison ne, se cacha point à mon arrivée; elle me requi très-bien et causa beancoup avec moi. Elle avait yu le missionnaire capucin dont j'ai déjà parié, il lui avait donné des instructions et des conseils, et elle paraissait enchantée de son zèle et de sa charité.

<sup>(</sup>i) in... no seathing

Les femmes qui habitaient Lage n'étaient point dans l'indigence; la principale d'entre elles portait même des bijoux d'or, et cependant sa maison à avait pas même, de porte. Dans ce pays, comme on l'a déjà vu, la bonne foi ne préside pas toujours aux transactions, mais il est sans exemple qu'on entre dans une maison pour y prendre quelque chose (1819).

Au delà de Lage le pays est plat; on continue à parcourir des éampos parsemés d'arbres rabougris, mais des lisières de bois bordent tous les ruisseaux. La sécheresse était toujours extrême et les plantes sans fleurs.

Comme on m'avait prévenu qu'en suivant la grande route je serais obligé de passer le Rio Uruhú sur. un pont qui était sur le point de tomber, je me décidai à prendre un chemin de traverse pour aller gagner un autre pout. La maltresse d'une petite, habitation m'offrit très-poliment de me donner son fils pour me guider; j acceptai su proposition, et, sans ce jeune homme, je me serais probablement égaré. Il est à remarquer que, dans l'intérieur du Brésil, où l'on voit peu d'étrangers et où l'on est naturellement bon et obligeant, ces petits services se rendent sans aucune espérance de rétribution.

A 5 legoas de Lage, je fis halte à l'habitation de Mandinga (sorcellerie) (1), à peu près aussi chétive que le sont ordinairement celles de ce pays.

Ce soir-là (25 juin), on y célébrait une grande fête, celle de S. Jean. Chaque année, les cultivateurs du voisinage tirent au sort-pour savoir chez qui'se fera la fête; c'était le tour de mon hôte. On commença par planter un grand mât

<sup>(1)</sup> Le mot mandinga est africain.

surmonté d'un petit drapeau sur lequel était l'image du saint. La cour de l'habitation fut illuminée; on fit un grand feu, et on tira des coups de pistolet en criant : Vive S. Jean! Pendant ce temps, un joueur de guitare (viola) chantait du nez et de la gorge des modinhas (1) bien piaises sur un ton lamentable, en s'accompagnant de son instrument. En général, c'est, comme je viens de le dire, que les gens du peuple chantent les modinhas; les paroles en sont beaucoup trop gaies, et si l'on n'entendait que l'air, on croirait que c'est celui d'une complainte. Bientôt cependant commencèrent les batuques, ces danses obscènes que les habitants du Brésil ont empruntées aux Africains; ils ne furent dansés d'abord que par des hommes : presque tous étaient des blancs; ils n'auraient pas voulu aller chercher de l'eau ou du bois comme leurs nègres, et ils ne crovaient point s'abaisser en imitant les ridicules et barbares contorsions de ces derniers. Les Brésiliens doivent bien quelque indúlgence à leurs esclaves, auxquels ils se sont mêlés si souvent; qui peut-être ont contribué à leur enseigner le système d'agriculture qu'ils suivent, la manière de tirer l'or des ruisseaux, et qui, de plus, furent leurs maîtres à danser. Après les batuques, mes hôtes, sans aucune transition, s'agénouillèrent devant un de ces petits oratoires portatifs que l'on voit dans toutes les maisons, et chantèrent la prière du soir. Cet acte de dévotion dura fort longtemps; quand il fut terminé, on se mit à table et l'on porta des santés. Toute la nuit, on chanta et l'on dansa des batuques; les femmes finirent par s'en mêler, et le lendemain, au moment où je partis, on dansait encore. C'est ainsi que fut

<sup>(1)</sup> Les modinhas sont des chausonnettes particulières au Bresil.

célébrée à Mandinga la fête de S. Jean, et partout ailleurs on la célébra de la méme manière. Devant la porte de la plupart des sitios, on voit le grand arbre desseché qui a été planté le jour de cette fête, et qui porte à sou extrémité un petit drapeau blanc sur lequel un saint est représenté.

Bientôt, après avoir quitté Mandinga, je passai sur un pont en bois le Rio Uruhú. Cette rivière, que l'on regarde, dans le jays, comme l'origine du Tocantins, et qui en forme réellement la branche la plus méridionale et, par conséquent, la plus éloignée de l'embouchure, n'est encore, en cét endroit, qu'un faible ruiseau; elle prend as source dans la Serra Dourada; dont je parlerai plus tard, et, après un cours d'environ, 20 lejous, elle perd soh nom en se réunissant un Rio das Almas (4).

Au delà de l'Urubú, je continuai, pendant longtemps, à parsourir des campos dont la végétation est toujours la même, et enfin j'entrai dans un bois tres-épais, qui ressemble à nos taillis de douze à quinze ans, tant les arbres y oit peu de bauteur. Avant d'arriver à ce bais, on voit seu-lement de petites montagnes dans le lointain; mais, quand on est sorti du bois, tout le pays devient montueux, le chemin est alors couvert de pierres, et, immédiatement après avoir passé le ruisseau qui porte le nom de Rio Vermelho (la rivière rouge) (2), on arrive au village d'Ouro fino (or fin).

J'y fis halte sous un rancho ouvert, où étaient déjà établis d'autres voyageurs. On voyait dispersés çà et là des malles, des cuirs écrus, des bâts et tout l'attirail des mû-

<sup>(1)</sup> CAZAL, Corog., 1, 323.

<sup>(2)</sup> Voyez ce que je dis sur cette rivière dans le chapitre suivant.

lets; des hamacs avaient été suspendus aux poteaux qui soutenaient le rancho; les muletiers étaient accroupis autour du feu qui avait servi à faire cuire leurs haricots.

Ouro Fino est situé sur une hauteur au-dessus du Rio Vermelho, et fait face aux petites montagnes appelées Morro do Sol (morne du Soleil), que l'on voit de l'autre côté du ruisseau. Ce village, qui n'a jamais été bien considérable, doit son origine à l'or que l'on tirait autrefois du Rio Vermelho, et son nom à la belle qualité de cet or (1). Comme aujourd'hui il n'existe des mines que dans les mornes voisins, et que, faute d'eau, on ne peut les exploiter (2), Ouro Fino n'offre plus qu'une triste décadence. Toutes les maisons sont à demi ruinées; plusieurs d'entre elles restent sans habitants, et l'église qui dépend de la paroisse de Villa Boa n'est pas en meilleur état que les maisons elles-mêmes. Le peu de personnes que l'on compte encore dans ce pauvre village (3) vivent d'un petit commerce de pourceaux et du maigre produit de quelques misérables tavernes

Le lendemain du jour où je couchai à Ouro Fino, je ne fis que i lieue et demie, afin de pouvoir envoyer José Marianno à Villa Bòa, avec une lettre de recommandation qui m'avait été donnée, pour un colonel de milice, par son parent; le curd de S. João d'El Rei. Je m'arrêtai à l'endroit appelé Pouso Novo (la halte neuve), sous un mauvais rancho qui dépendait d'une maison presque détruite, habitée par de pauvres nègres.

<sup>(1)</sup> Piz., Mem. hist., IX, 211.

<sup>(2)</sup> L. c.

<sup>(3)</sup> Ouro Fino n'a jamais eu le titre de ville que lui donne Pohi

Entre Ouro Fino et Pouso Novo, la route, qui traverse des bois, est en très-mauvais état, et doit devenir totalement Impraticable dans la sision des pluies. On ne répare point les chemins; ils doivent être nécessairement moins bons dans le voisinage des villes, parce que là ils sont plus fréquentés.

Étant arrivés de très-bonne heure à Pouso Novo, je profitai du temps qui me restait pour faire une longue herborisation; et, continuant à suivre le chemin de Villa Boa, j'arrivai à un petit hameau qui se compose d'une chapelle et de quelques maisons à demi ruínées.

Ce hameau porte le nom de Ferreiro (serrurier) (1), et est celèbre dans l'histoire de Goyaz, parce que les Paullstes qui découvrirent le pays formèrent en cet endroit leur premier établissement. Les colons qui s'y étaient d'abord fixés se retirèrent bientôt pour aller chercher fortupe ailleurs; un serrurier, compagnon de ces aventuriers, ne voulut point suivre leur exemple, et on donna au village le nom de sa profession (2).

José Marianno arriva de Villa Boa enchanté de l'accueil que lui avait fait le colonel Francisco Lette, auquel j'étais recommandé. Le colonel l'avait chargé de me dire qu'il me fallait pas que j'arrivasse à la ville avant le lendemain au soir, parce qu'il voulait avoir le temps de me chèrcher une maison; il avait ajouté que je devais descendre au palisi du

<sup>(1)</sup> Da Cunha Mattos dit que les villages d'Ouro Fino et de Ferreiro ont perdu leur importance dépuis que les caravanes passent par le chemin appelé Picada de Correi de Goyaz ( Itin.; II, 87). Ils avaient certes bien peu de cho-e à perdre.

<sup>(2)</sup> Je suis ici la version de Cazal de préférence à celle de Pizarro, qui, sur ce point, n'est pas parfaitement d'accord avec lui-même.

général et accepter toutes les offres que celui-ci pourrait me faire.

le suivis exactement les prescriptions du colonel Leite, et partis (26 juin) fort tard de Pouso Novo pour me rendre à Villa Boa

## CHAPITRE XX.

## VILLA BOA OU LA CITÉ DE GOYAZ.

Histoire de Villa Ron. — Desavantages et aspráments de sa position. —
Le hio Vermielo la travere: pois. » Eglisse. « Base; masons. "
Places publiqués. — Palais du gouverneur. — Hotel des finances (casa de contadoria. — Botte de ville. — Hotel poir ils fente de l'er. — Population. — Maladies ; goltre. Absence de secours médicaur. — Occupations des habitants de Villa Bon. — Boutinges. — Ouvriers. — Nourriture. — Ançune ressource pour la société. — Mariages rares. Quelle en est la cause. Mavaris exemples doncés au peuple par ceur qui derraiena le guider el l'éclairer. — Les femmes de Goynz. — Gott pour le tafa, — Manque de déclatesse. — U of ther au palais. — Description de l'inférieur de cet édifice. — Portrait et histoire du capitaine géneral Fastaxono Dúccios Plantas n'e Castrato. — Portrait de Raretsono Noxiro Bracurvio, Description de la maison. — Le P. Josstyn, missionalaire.

Bartholomeu Bueno, qui découvrit la province de Goyaz, jeta aussi, les premiers fondements de sa capitale. Après avoir quitté le lieu appelé Ferreiro, il bâtit une maison sur, le bord du Rio Vermelho, et celle-ci devint le noyau d'un village auquel on donna le nom de Santa Anna. Les autorités du pays établirent leur résidence dans set endroit, qui bientôt acquit une grande importance, et Santa Anna fuit, érigé en ville par une ordonnance royale de février 1736: Alors le pays ne formait point encore une province séparée; le gouverneur de S. Paul, de qui il dépendait, D. LUIZ DE MASCARENIAS, COMTO DE SANZENAS, ne mit l'ordonnance à exécution qu'au mois de juillet 1759, et il donna à la nouvelle ville le nom de Villa Boa de Goyaz, en mémoire de Bueno, qui en avait été le fondateur (1). Un décret, rendu par le roi Jean VI, le 18 septembre 1818 (2), éleva au rang de cité (cidade) la capitale de la province; mais, au lieu de l'appeler Cidade Boa, ce qui ett été naturel, on lui donna le nom de Cidade de Goyaz, qui a l'extrême inconvénient d'être la répétition de cetul de tont le pays, et semble imaginé pour faire oublier un homme dont l'intrépide persévérence avait ajouté à la monarchie portugaise une province plus grande que la France et qu'on avait laissé mourir dans l'indigence (5).

<sup>(1)</sup> CAZ., Gor., I, 383. — PIZ., Mem. hist., IX, 152 et suiy. — PORL, Reise, I, 332.

<sup>(2)</sup> J'emprunte cette date à Pizarro, nécessairement mieux instruit que le docteur Pohl, et qui, d'ailleurs, met, dans son indication, une précision plus grande.

<sup>(3)</sup> Bartholomeu Bueno, qui avait possede d'immenses richesses, ne sut point les conserver, et abandonna même à son fils les divers péages qui lni avaient été accordés pour sa récompense, Quand il fut devenn panvre, le gouvernenr de S. Paul vint à son secours et lni donna 1 arrobe d'or sur le trésor royal; mais ce don ne fut point confirmé par le roi, et, pour ponvoir rendre ce qu'il avait recu, Bueuo fut obligé de mettre à l'encan sa maison, ses esclaves et les bijoux de sa femme (Poul, Beise, I., 332).- M. le général Raimundo José da Cunha Mattos raconte que, an passage du Rio Corombi, près le village de Santa Cruz, il fut recu, en 1823, par les arrière-petits-enfants de Bartholomeu Buene, deux ieunes personnes dont il fait un grand éloge, et un jenne homme de 17 ans qui n'avait point recu d'éducation, mais se comportait honnétement , sans oublier son origine; Cette famille habitait une pauvre malsonnette mal memblée et était à peu près réduite à l'indigence, « Onelle'. « fut ma douleur, dit Mattos, en voyant le prince de la noblesse goya-« naise forcé de se livrer à des travaux manuels, et ses sœnrs condam-« nées à toutes les privations... Tel est le sort des descendants du grand

La présence de l'or avait pu seule déterminer la fondation de Villa Bos; car cette ville, située (1) par 46° 40' lat. S., à 200 tegoas de la côte, dans un canton stérile; Join de toutes les rivières sujourd bui navigables, communique difficilement avec les autres parties de l'empire brésilier ; elle n'a pas même l'avantage d'une grande salubrité, et on l'abandonnerait bientôt si elle n'était la résidence de toutes les administrations de la province.

Elle a été bâtie dans une sorte d'entonnoir et est entourée, de tous les côtés, par des mornes de hauteur inégale qui font partie de la Serra do Corumbá e do Tocan-

« Bartholomeu Bueno, dit Anhanguera, qui , le premier, découvrit Goyaz, « l'un des plus illustres aventuriers de la province de S. Paul! Tel est « le sort des arrière-petits-fils du second Bartholomeu Bueno, cet homme « célèbre qui , après avoir conquis et penplé la même province, pos-« séda, quelques instants, des mouceaux d'or (Itin., 1, 114). » Deux ans plus tard, Matto's repassa par le même endroit, et il y vit encore la famille des Bueno : le président de la province, pour les empêcher de mourir de faim, leur avait fait donner la recette du péage du Corumba, dont le produit avait enfièrement appartenu à leur père (1. c., II, 70)! Il n'est personne qui, après avoir lu ce qui précède, ne s'écrie avec moi , qu'il est de l'honneur, de la dignité du gouvernement de Goyaz de ne pas permettre que tout vovageur qui entre dans le pays ait sous les yeux un si triste exemple de l'instabilité des choses d'iei-bas et surtout de l'ingratitude des hommes. Espérons que quelque personne hienveile. lante fera connaître à S. M. l'empereur du Brésil la situation déplorable où se trouveut les Anhanguera, rejetous d'une famille qui a ajouté à l'empire qu'il gouverne une province aussi vaste que l'Allemagne. -

(1) Cette position a été déterminée par les PP. Diègo Source sel Pomisgos Chapes, l'jeauties et mahiematienes habiles qui avaient été chargés, par le roi Jehn Y, de lever le carté du Brésil (Par., Mem., NJ. 123). Cet st vaissemblablement à eux que d'authe a l'étermination des positions indiquées par Pirarro, Egebwege est autres, ou an moins d'une partié d'outre dless.— Estèwege éers, pour villa Rou, 10° 9° 1 d'a une aux autodoite en une faute de ceptate soit dans son manuscrit, soit dias élait de Pirarro.

tins. Sa position n'a cependant rien de triste. Les mornes dont elle est environne ont peu d'élévation; ils sont couverts de bois qui conservent toujours une belle verdure et qui, ayant peu de vigueur, ne sauraient donner au paysage. Laspect sévère des pays de forêts vierges; enfin, même au mois de juin, la couleur du ciel, moins belle ailleurs; avait encore ici le plus brillant éclat. Vers le sud, les collines sont asser basses et laissent voir à l'horizon la Serra Doireada, dont le sommet, pour ainsi dire nivelé; et les flançs nits et grisâtres produisent dans le paysage un effet pittoresque.

La cité de Goyaz a une forme allongée et est divisée, en deux parties presque égales, por la petite tritère appetée fito Vermello, qui, après avoir pris, as source dans les montagnes voisines du village d'Ouro Fino; coute de l'est à l'ouest et va se jeter dans l'Araguayar (1). Trois ponts, en bois et à une seule arche établissent une communication entre les deux parties de la ville.

Il y a dans Villo Boa un grand nombre d'églises (2); mais ettes sont petries, et auœune d'elles n'a d'ornements à l'extérieur. L'église paroissiale, la seule où je sois entré, est consacrée à Ste. Anue (Santa Anna); elle n'a point de plafond, mais le maître-anuel et quelques autres que l'on voit, em outre, de chaque côté de la neft, sont enrichis de dourres

<sup>(1)</sup> le n'ar pris dans le pays aucuno note sur le cours du Rio Vermelho, et j'emprunte au dosteur Pohl ce que je dis ci de cette rivière. Pizarro ne la nomme même pas.

<sup>&</sup>quot;(2) Pa 1878, Luiz d'Allicourt es compasi buil. De Silve e Sousa en dinet le même nombre vo 1882, savoir "Santa Anné, qui," à cette époque, avait le litre de cathedrale et dont je parlerai tout à l'heure; Rosario, Rosa Borte, Carmo, S. Francisco de Paula, Scubiora de Abbadia, selibora de Lapa et S. Barbara, qui nous occupere un peuplis trid.

et ornés avec assez de goût. A un demi-quart de lieue de Villa Boa, du côté du nord, s'élève, sur le sommet d'une colline, une petite chapelle dédiée à sainte Barbe (Sanda Barbūra); de là on découvre la ville, les campagnes environnantes, et plus join la Serra Dourada: un chemin large et bien battu conduit à eet endroit et forme, pour les fiabitants, une sorte de promenade.

Les rues de la cité de Goyaz, larges et en général assez droites, sont presque toutes pavées; mais elles le sont mal. On compte dans cette ville environ 900 maisons (1) baties en terre et en bois, assez élevées pour le pays, mais petites, toutes blanchies sur le devant et couvertes en tuiles; plusieurs d'entre elles ont un étage, outre le rez-de-chaussée, et quelques-unes des fenêtres garnies de carreaux faits avec du tale: la plupart sont bien entretenues, et je trouvai celles des principaux habitants passablement meublées et d'une propreté extrème: Il n'en est pas de Villa Boa comme de la capitale de la province des Mines, où l'orrvoit des rues entières presque abandonnées (2); on a cessé ici, beaucoup plus promptement qu'à Villa Rica, de s'occuper de la recherche de l'or, et le nombre des maisons s'est trouvé en rapport avec celui des employés civils et militaires; des marchands et des ouvriers que ces employés nécessitent.

Il existe à Villa Boa deux places assez considérables qui

<sup>(1)</sup> Pohl en indique 700, Luiz d'Alineouir quelques-unes de pluis, Pizarro 990 ou un peu plus de 720. Selon le général Rainmundo Jase da Cundo Mattos. Il, en avait 740 en 1923. Le même auteur génôte que la population de la cité de 60 yaz é élevait, à la même 'epoque, à 4,000 âmes, en aire pour la la vielle de considérer ce chiffre comme clant, inférreur à la vielle.

<sup>(2)</sup> Voyer mon Voyage dans les provinces de Rio de Janeira et de Minas Geraes, 1, 138.

out la forme d'un triongle irrégulier. Plusieurs édifices publics, le palais du gouverneur, l'hôte l'des finances (essa da contadoria), celui do la fond, l'édite el ror (essa da findigue), l'église paroissiale, une autre église beaucoup moins importante, ornent la première de ces deux places que l'on appelleterreiro do paço. La seconde, qui est la plus grande, est située à l'une des extrémités de la ville. L'hôte de ville, cosa da camarà et la caserne donnent sur cette place, vers le milleu de laquelle s'élève une fontaine. Celle-ci me parut être d'une architecture plus que médiocre, mais, du moins, elle n'offer eirde ridicule.

Lorsque se parle des édifices publics de ce pays, il ne saut pas se représenter des bâtiments immenses comme ceux que l'on voit en Europe; set tout est petit, tout est mesquin, sans élégance et même, dit-on, sans solidité (1);

Quant à la grandeur, le palais du capitaine général fait peut-être exception, surtout pour le pays; il ailleurs il n'a que le rez-de-chaussée et est sans ornements extérieurs. Comme il se trouve un peu élevé au-dessus du sof, on monte, pour y arriver, un perron mesquin de quédous marches; mais, auparavant, on passe par un portail qui s'avance sur la place de la manière la plus disgraciouse, et qui sert de coprs de garde.

Joure le rec-de-chaussée, l'hôtel des finances à encore un étage. Les employés sont réunis dans une salle allôngée où se trouvent deux rangs de bureaux placés vis-à-vis l'un de l'autre, et à l'une des extrémités de la salle est un bureau plus élevé où travaille l'employé principal, disposition qui me rappela, de la manière la plus exacle, celle de la

<sup>(1)</sup> Yoyez CAZAL, Corog. Braz., 1, 334.

plupart des classes de nos collèges, La salle où s'assemble la junte du trésor royal (juntà da fazenda real) est ornic de fauteuils et de rideaux de damas rouge. C'est là que l'on pèse l'or qui entre dans les coffres, comme celui qui en sort; mais les balances consorcées à cet usage sont habituellement cachées par des rideaux de même étoffe que le reste de l'ameublement.

L'hôtel de ville et celui de la fonte de l'or ont aussi un ciage. Comme c'est, la coutume dâns toutes les villes de l'intérieur, le rez-de-chaussée du premier de cès hâtiments a été réservé pour la prison.

Sous le portail de la caserne se voient deux petites pièces de canon (1), ce qui, à la distance où Goyaz est de la côté, et avec l'extrême difficulté des transports, peut être considéré comme une merveille.

Les nègres et les mulatres forment la majeure partie de la population de Goyaz (2). Cette ville, bàtie dans un fond, où l'air ne circule point comme sur les montagues et dans la plaine, où les caux paraïssent peu salubres, où la chaleur est souvent excessive pendant la sécheresse, où l'humidité doit être trés-grande dans la saison des pluies, ne saurait être favorable aux hommes de notre race; aussi les blanes de Villa Boa sont-ils bien loin d'offrir dans leurs

<sup>(1)</sup> C'est sans doute là ce que Cazal appelle un petit fort.
(2) « Relativement au nombre des nègres et des mulâtres, je vois ici

A beaucoup de personnes blanches. Buintondo Jose da Cunha Maltecervant cutte places le jogr melme de sou arrive dans la capitale de la province de Goyar, le 15 juin 1823 (film., 1, 136). Il clast revitu dels plus baute dignite, les blanci durent naturellement se rassembler autour de lui pueut-fire même eu via-l- des localité voissies pour state faire leur curiosigi ou pour lui, faire homent. Par le stitle, il se sere convaient qu'ils ne sont pas sussi sombreux qu'il l'aviat cur d'abord.

personnes les caractères de la santé, de la vigueur et de l'activité (1).

Les différentes sortes d'hydropisie, et principalement l'hydropisie de poirtine, sont les maladies qui enlèvent à Goyaz le plus grand nombre de personnes. Presque tous les habitants de cette ville et ceux des environs ont un goître, et souvent cette difformité, dévenue énorme, empêche de parler, écux qui en sont affligés.

A l'époque de mon voyage, il n'y avait à Villa Boa aucun médecin; il ne s'y trouvait d'autre chirurgien que cetud de la compagnie de dragons, qui réunissit, assurait-on, à une nonchalance extréme l'ignerance la plus complète. Les marchands d'étoffies et de quincaillerie vendaient quelques remèdes qu'ils recevaient de Rio de Janeiro, mais pérsonne n'avait la moindre Idée de pharmacie. Le capitaine génèral avait fait au gouvernement 'central des représentations sur l'absence totale de secours médiçaux, elles n'avaient point déé écoutées; l'administration de Rio de Janeiro chait alors à peu près aussi insouciante qu'on l'était à Goyaz (2):

La nourriture des habitants de Villa Boa est celle de tous les Brésiliens de l'intérieur; la farine de maïs ou de manioc

race caucosique tend à s'altérer dans l'Amérique du Sud et la race africaine à s'y perfectionner.

(2) s En 1831, dit M. le docteur Sigand (Du climat, etc., 146), Goyaz

<sup>(1)</sup> Pohl dit que les blanes de la cité de Goyaz sont d'une constitution (dischet, tandis que les nègres et les mulatres sont fort robustes (Reise, 1, 362). Cetto observation contribuerait à confirmer ce que J'ai insiuné ailleurs (Voyage dans les provinces de Rio de Janeiro, etc., 1), que la

<sup>(2) »</sup> En 1831, out al. le cocteur sigana (pur crimit, etc., 130), toyaz el Matogrosso étaient reteore sans inédecins : le président de Goyaz réclama, à cette époque, auprès du gouverneur central, et la société de médecine de Rio de Janeiro appuya cette juste demande.

en forme le fondement (4). Cependatit on peut lei se procurer quelques douceurs que l'on ne trouverait pas dans les fasendas, je citerai, en particulier, d'excellent pain que l'on fait ayec de la farine de froment qui vient de Sania Luzia, de Meaponte et de Cayathante, Village plus septentrional que Villa Boa, mais qui est probablement plus élevé et dont les environs sont, dit-or, très-favorables à la culture du blé.

Les emplois publics occupent, autant du moins que l'on soccupe dans ce pays, une bonne partie des habitants de Goyaz. D'autres sont des marchands, quelques-uns vivent du produit de leurs terres; un petit nombre de personnes, comme fe l'ai dit dans le Tableau général de la province, emploient encore leurs nègres à chercher isolément un peu d'or dans le Rio Vermelho.

Il existe à Villa Boa (1819) un assez grand nombre de boutiques fort bien garnies ou , comme dans toutes celles

<sup>(1)</sup> Mon Voyage dans les provinces de Rio de Janeiro et de Mine Gerges a fait connaître avec détail l'alimentation principalement végétale des habitants de la-partie sud du Bresil tropical. Un touriste qui a parcouru la province des Mines du midi au nord dit que les Brésiliens mangent de la viande salée ordinairement fétide (Suzan., Soup., 266). Je présume qu'il aura voulu parler de la viande sèche (carne seca) que Rio Grande do Sul expédie sur le littoral du Brésil et qu'on lui aura servie dans quelque venda de la province de Rio de Janeiro. Il n'est pas à ma counaissance que Spix et Martius, Pohl et Gardner se soient plaints qu'on leur ait fait mauger de la viande félide, et je ne me rappelle pas qu'à Miuas et à Goyaz personne m'en ait présenté de semblable, « Les . voyageurs, dit M. Sigaud, qui parcourent le pays en s'arrêtant... dans les rendas ne tardent pas à voir que tout y manque ....; mais ils reviennent de leur premier jugement lorsqu'ils out recu l'hospitalité dans les fazendas. ... Mawe, Spix et Martius, Aug. de S. H., Kosler peuvent attester la vérité de ce que je dis ici (Int climat . 93); »

de l'intérieur, on trouve réunis la mercerie, la quincallerie et tous les genres d'étoffes. C'est à Rio de Janeiro que se fournissent la plupart des marchands de cette ville; ils n'envoient que de l'or en échange des objets qu'ils reorivent. Le nombre des Lavernes (vendas) est également lei très-considérable; il s'y débite, une quantité, prodigieuse d'eau-de-vie de sucre (vendara) (1).

On trouve dans Goyaz des ouvriers très-bablies et qui, pourtant, ne sont pas sortis de leur pays. Its n'imaginent point, il est vria; mais ils imitent avec une facilité extréme et mettent beaucoup de fini dans leurs ouvrages. Comme à Minas, il est fort commun qu'un ouvrier ait à la fois plusieurs métiers. J'ai vu le même homme raccimmoder les montres, faire de la bougle, des fusils, des crayons, etc. (2).

Goyaz n'effre absolument aucune ressource pour la société; chacun y vit dans son intérieur et ne communique, pour ainsi dire, avec personne.

Nulle part peut-être il n'y a aussi peu de gens mariés que dans cette ville (1849). Jusqu'au dernier ouvrier, il

<sup>(4)</sup> Ins. Silvé e Sonsa dit que, on 1839, il y avait, à Goyza, 28 bonti-ques de marchandises sebtes et los Ossabreis, Mattos activait à peine dans cette ville quand il a certit (1816; 1, 186) qu'illy voyait peu de cabartes et peu de bontiques il aura certaissensair reconum plus tard qu'il en existati on nombre bien suffisqué pour une pipulation qu'il ne fait monter qu'à 4,000 ames. Ser une population de 42,395 indivisus, la ville d'Orlania ni, a. qu'il 47, que 10 l'Astarber : la qu'il ée, doya est, par ca-séquent, sous ce rapport, dat, fois pinens 'partajée, Je m' abstincibra de faire une comparaison semblable pour l'institution publique.

<sup>(2)</sup> Je ne suis point tie d'accord avec M. Pohl ; qui parte des ouvriess de Goyag avec un mépris qu'ils ne méritent certainement pas. Je qu'al pas remarqué, noir plus que les marchandises qu'on veud dans 'estle ville fusseut plus mauvaises que dans fout le reste du Brésil 1 comme pártont, il y en avait sans-douté de, naturaises et de honnes."

n'est personne qui n'ait une maîtresse; on l'entretient dans sa propre maison, on élève autour de soi les enfants qui naissent de ces unions illégitimes, dont on rougit aussi peu que d'un lien sacré, et, si par hasard quelqu'un se marie, il devient aussitôt l'objet du ridicule. Ce relâchement dans les mœurs date du temps où le pays fut découvert. Si les aventuriers qui, les premiers, s'enfoncèrent dans ces déserts avaient avec eux quelques femmes, c'étaient des negresses avec lesquelles leur orgueil ne leur permettait pas de s'unir par le mariage; la même raison les empécha d'épouser des femmes indigènes : ils n'eurent que des concubines. Dans l'origine, il dut en être de même de la province des Mines; mais comme elle est moins éloignée des côtes, qu'elle s'est peuplée davantage, que sa splendeur n'a pas été aussi éphémère, les femmes honnêtes durent y arriver en plus grand nombre. Aujourd'hui même qu'il y a partout, dans celle de Goyaz, des établissements fixes, quelle femme ne serait pas effrayée par la distance des ports de mer à ce pays central et par les fatigues d'un voyage de plusieurs mois à travers des déserts où l'on manque sonvent des choses les plus nécessaires? Les descendants des premiers colons govanais ont du nécessairement marcher sur les traces de leurs pères ; le libertinage est devenu une coutume, et le peuple est continuellement encouragé à s'y, livrer par l'exemple de ceux qui le gouvernent.

Il est rare que les employés qui se résignent à s'enfoncer aussi loin dans l'intérieur soient mariés. Ils arrivent dans un pays où le concubinage public est général; ils trouvent commode de se conformer; à l'usuge, et, en le suivant, ils l'autorisent. Parmi les capitaines généraux qui gouvernèrent la province de Goyaz jusqu'en 1820, il n'y en euf pas un seul qui fut marié, et tous enrent des maitresses avec lesquelles ils vivaient publiquement. L'arrivée d'un général à Villa Bon répandait la terreur parmi les homnes et mettait en effervescence l'ambition de toutes les femmes. On savait que bientôt il choisirait une maîtresse, et, jusqu'à ce qu'il et i jeté le gant, chacun tremblait pour la sienne.

Mais les magistrats et les employés de Villa Boa ne sont. pas les seuls dont l'inconduite semble justifier celle du peuple. Des hommes dont la vie devrait être une protestation incessante contre des dérèglements tout à la fois contraires aux lois de la religion et de la morale, aux progrès de la civilisation, au maintien de la famille et de la société, les prêtres eux-mêmes, par leurs coupables déportements, autorisent les désordres des fidèles qui leur ont été confiés. Leurs concubines demeurent avec eux; des enfants croissent sous les yeux du père et de la mère, et souvent (1819), je dois le dire la rougeur sur le front, le prêtre, quand il se rend à l'église, est accompagné par sa maîtresse. Si ces abus déplorables n'ont pas entièrement disparu au moment où j'écris, puisse la publicité que je leur donne attirer l'attention de ceux qui sont appelés à en connaître, et les exciter à faire rentrer dans les voies du christianisme et d'une véritable civilisation un peuple qui, lors de mon voyage, tendait, chaque jour, à s'en éloigner dayantage (1).

<sup>(1)</sup> Non savons, par le tremovite cettatistico de Luiz Autonio da Silva comos, que final tenerón, en 1882; le trás de sa de Insengiement dans la equitade de la pravince de Goyaza. Les atra libérans, dit cel cervirait, es qua actuellement per cultivis dalsa le ressort de la justice de cette vidite, et il en cás de même des sélences pour l'emelgiement desquelles evidite, et il en cás de même des sélences pour l'emelgiement desquelles le consoil giorent a cependant proposit la restation de judiciars chaires et fuir estas activalement de goyar qu'un professor de grainmaire latine, autre cele lanacestime et qualques écoles privées à l'or sust il assuré colle lanacestime et qualques écoles privées à l'or sust il assuré proposition.

Pendant le jour on ur rencontre que des hómmes dans les rues de Goyaz, mais, aussidi que la nuit vient, des femmes de toutes les couleurs sortent de leurs maisons et se répandent dans la ville. Elles se promienent ordinairement plusieurs ensemble, très-rarement avec des hommes. Tout leur corps est enveloppé dans de longues capotes de laine; leur tête est converte d'un mouchoir ou d'un chapeau de feutre; cie circorè, elles sont à la suite les unes des autres; celles se trainent plutôt qu'elles he marcheil, ne remuent ni la tête, ni les bras, et semblent des ombres qui se glissent dans le silence de la nuit. Les unes sortent pour leurs affaires, d'autres pour rendre des visités, le plus grand nombre va à li recherche des homés fortunes.

L'œil noir et brillant des femmes de Goyaz trahit les passions qui les dominent; mais leurs traits n'ont aucune délicatesse, leurs monvements n'ont aucune grâce, leur voix

<sup>«</sup> cienne methode. Des particuliers ont voulu donner gratuitement des · lecons de géométrie, d'arithmétique, de français et de musique ; mais « ils out eu peu d'élèves. » Par ce passage, tiré d'un écrit qui a un caractère à peu près officiel, on peut juger de l'état de l'instruction dans les parties reculées de la province, Gardner dit d'un des villages du nord où il passa en 1810, que l'école n'était nullement suivie et qu'on était privé de livres. Je me rappelle, à ce sujet, que, me trouvant, en 1818, dans la province de Minas Geracs , je passai plusieurs jours chez un très-bon homme, qui tenait tout à la fois une venda et une école. Cet homme ne quittait guère son comptoir; mais, comme la petite pièce où étaient les enfants restait ouverte, il pouvait les entendre et voir ce qu'ils faisaient, Ceux-ci n'avaient aucun livre; ils s'exerçaient sur une fenille de papier, éternellement la même, où l'on avait écrit à la main les tristes doléances d'un pauvre prisonnier. Ils passaieut leur vie à lire et à relire tout hauf la lettre du captif, ou , pour mieux dire , ils devaient la réciter ; car, après tant d'abnées, je n'eu ai point encore oublié la dernière phrase : Nunca verei mais o arraial de S. Bartholomeu ( je ne verrai plus jamais le village de S. Barthélemy )!

est sans douceur. Comme elles ne recoivent point d'éducation, leur entretien est entièrement dépourvu de charmes; elles se montrent embarrassées, stupides et sont descendues à n'être à peu près que les femelles des hommes (1819).

Il est, facile de concevoir que ceux-ci, étrangers aux douceurs de la société, menant une vie oisive entre des femmes sans principes et sans la plus légère instruction, doivent être peu délicats dans tous leurs goûts; aussi celui du tafia (cachaça) est-il général chez les habitants de Villa Bod. Enervés par le libertinage, fatigués de leur nonchalance, ils trouvent dans l'eau-de-vie un sțimulant qui, pour quelques instants, les arrache à leur apathie et les empêche de sentir la monotonie de leur existence.

Il ne faut pás croire cependant que le goût de ces hommes pour le tafia les conduise fréquemment à l'ivresse. Je dois m'empresser de dire à la louainge non-seulement des Goyanais, mais encore des habitants du Brésil en général, que je, ne me rappelle pas d'avir vu, dans le cours de mes longs voyages, un seul homme qui fût ivre, et cette observation se trouve confirmée par un voyageur moderne entièrement digne de fol. Voicil, en effet, de quelle manifre s'exprime M. George Gardner, [1]: « En venant du Brésil, je débarquai un dimanche matin à Liverpool, et dons ce seul jour je vis plus d'ivrognes, au milleu des rues de cette ville, que je n'en avais aperçu, parmi les Brésiliens, blancs ou mògres, pendant toute la durée de mon séjour dans leur pays, qui fut de cinq années. »

En tout pays, les petites villes sont jalouses des grandes, où l'on ne songe point à elles. Personne, à Villa Boa, ne

<sup>(1)</sup> Travels, etc.

me parla de Santa Luzia et de Meiaponte, et dans ces deux villages tout le monde se récrie contre la mauvaise foi des habitants de Villa Boa. La province des Mines inspire à celle de Govaz une semblable jalousie, Les Mineiros ont à peine l'air de soupconner l'existence de Goyaz, et les Govanais ne cessent de déclamer contre les Mineiros. Ils conviennent que ceux-ci ont beaucoun d'intelligence, ils leur accordent plus d'activité qu'ils n'en ont eux-mêmes. (tout est relatif dans ce monde); mais ils les accusent de manquer de délicatesse. Ce reproche est, au reste, si général, d'une ville à l'autre, d'une province à une autre province, qu'on serait presque tenté de croire que tous le méritent. Quant au pays de Goyaz, en particulier, le défaut de bonne foi v est le résultat nécessaire de l'altération continuelle des valeurs représentatives et de l'habitude de faire la contrebande ; et, comme la falsification de l'or en poudre est, ainsi que je l'ai dit au Tableau général de la province, plus fréquente à Villa Boa que dans les villages, il est clair que les habitants de Meiaponte et de Santa Luzia ont quelque droit de faire à ceux de la capitale les reproches qu'ils leur adressent (1).

<sup>(1),</sup> curs qui anroita lo la citation de Piazro, que fia ingérea au Tabusa ganeral de la proviente, vertora que je sois loi de me permetire, dans tout cequi préchée, quelque exagération. Veid énobre de quelle manitre s'exprise la sir d'Alicours e . Le di Goranta soit peu industrieux; a mais en ne cont pas le moyers naturels qui leur manquent; ils se laisseut domine par fa parsess et se livrent, assis acuen refen, aux plaisirs a des seus (Nem., 39). » Après avoje l'Art, d'uns plusieurs endroits de son l'intre, qui talblus indieur des habitante du payequi s'écone, en droite ligne, de de Barbacoma à là fronjère de Goyra, Mattos goute ce qui surie na parlant de la population de cett derritter provinte; c'e cou de les mêmes mours, a la mens paresse, la même indolette, dem missone et des jardins aussiper soisobre, une arrivature e element presente un la mentante de la presente de manuel de la mentante de la programa de manuel de la programa de mentante de la programa de la programa de mentante de la programa de la programa de mentante de la programa de la prog

Lorsque j'arrivai à Villa Boa, je descendis an palais et je présentai au gouverneur. M. Fernando Delgado Freire de Castillo, que jasse ports et les lettres de recommandation que javais pour lui. J'en fus parfaitement accieilli; il m'engagea béaucoup à diner tous lés jours chez lui, pendant le temps que je resterois à Villa Boa, et me fit toutes les offres possibles de service. Du palais je me réndis chez le colonel Francisco Lette, qui me regul très-bien et me fit conduire à la malson qui il me destinait.

Le lendemain, d'après l'invitation que m'avait faite le gouverneur, je me rendis-au palais à l'heure du-diner. Après avoir traversé le portail dont j'al parlé plus haut et qui sert de corps de garde, je montai le perron et j'entrai dans un vestibule que le corps de garde prive de lumière et où se tient une sentinelle. Une porte, fermée, suivant l'ancien usagé, par une pièce de drap vert aux armes de Portugal, ouvre sur une antichambre entourée de bancs de bois à grands dossiers. J'y trouvai rémines les principales

a dresse, les mêmes complaisances pour les vagabonds, joueurs de guitare a (16in., 1, 138). » Cet auteur se montre, à la vérité, plus indulgent pour la cité de Goyaz en particulier ; mais on doit sentir que sa position lui imposait quelque reserve. Quant au docteur Pohl, quoiqu'il n'entre pas dans beaucoup de détails, il n'est guère moins sévère que Pizarro, On peut même lui reprocher de devenir injuste quand il s'exprime ainsi qu'il suit : " C'est une des particularités de ce pays que les habitants « s'empressent autour de l'étranger et lui témoignent de l'amitié, afin de s'assurer de lui et de lui faire payer les moindres services de la magière la plus honteuse (Reise, 1, 364), a Pohl a pu reticontrer, à Govaz, des hommes de cette trempe, comme il s'en trouve dans tous les parse mars je ne me rappelle pas que rien de semblable me soit arrivé peridant les six ans que l'al mis à parcourir le Brésil ; j'ai trouvé presque partout l'hospitalité le plus aimable comme la plus généreuse, et je crois qu'il n'y a rien dans le caractère des Brésiliens en général qui justifie l'accusation que l'auteur autrichien porte contre les Goyanais.

autorités du pays, et bientôt parut le capitaine général. La première chose qu'il fit, après avoir salué tout le monde, fut de me présenter deux enfants de sept à huit, ans, un girçon et une fille, en me disant : Ce sont deux petits Goyanais, des énfants de la nature; mais Sa Majesté a en la bonté de les reconnaître pour les miens et de lességütimer (4). On vint annoncer que le diner était sur la table. Nous passames, par une galerie fort large, dans un grand salon assez triste, mais bien. meublé. Le diner avait été servi dans une salle un peu obscure et d'une grandeur médiocre: Les mets étaient abondants et bien préparés; de la-porcelaine et, de fort belle argenterie brillaient sur la table. Il était impossible de ne pas être émerveillé de ce tuxe, en pensant, que rien ne vient à Villa bon qu'à dos de mulets et que hous étions à 500 lieues de la côte.

On voyait sur la table plusieurs carafes de vin; le gouverneur m'en donna un verre pour que je busse à la santé de notre ami commun, Jose Rodrigues Pereira de Almeida, qui m'avait donné une lettre pour lui (2); mais personne n'y goûta que nous deux. Pendant mon séjour à Villa Boa, le vin repart tous les jours sur la table, mais il était là peu près pour la montre; le gouverneur s'en versait, je crois, un petit verre; je ne buvais que de l'eau. Le vin est tei extrêmement cher s'on n'en vend pas à moins de 1,800 reis (9 f. 37 c.) la bouteille, et, lors de mon voyage, les car

<sup>(1)</sup> On sait qu'autrefois, en France, la légitimation des cufants naturels appartenait également aux rois.

<sup>(2)</sup> l'ai fait connaître M. João Rodriguez Percira de Almeida dans plusienrs parties de més ouvrages, et en particulier au commencement de mon Voyage dans les provinces de Rio de Janeiro, etc.

ravanes qui devaient en apporter n'étaient point encore arrivées.

Dans le premier diner que je fis au palais, une assiette de superbes raisins muscats ne fut, comme le vin, qu'un objet d'envie pour la plupart des convives; je fus plus favorisé, et je les trouvai excellents. Quoique la vigne produise ici de très-hons fruits et que les essais qui ont dét entés pour faire du vin aient été assez heureux, un plat de raisin est encore un objet de luxe, tant il y a dans ce paya de négligence et de paresse.

Le surlendemain de mon arrivée, le capitaine général me montra tout l'intérieur du palais, nom pompeux qui n'est guère mérité per le bâtiment qui le porte. Les appartements en sont vastes, mais tristes et obscurs. L'ameublement a été fait dans le pays même. Un petit jardin, assez négligé; dépend du palais. On en a pavé les allées, comme le sont, en général, celles de tous les jardins un peu soignés de ce pays, ec qui leur donne un air guindé et les rend extrèmement tristes. Un jet d'eau ornait autrefois le jardin du palais; mais les tuyaux étaient en bois, its n'ont pas tardé à pourrie et on neles a pas renouvelés.

Fernando Delgado, qui gouvernaît Goyaz à l'époque de mon voyage, y était arrivé le 26 novembre 1809. Cétait un homme froit; il avait de l'esprit, quelque instruction, un ton excellent, une parfaite intégrité, et connaissait le monde. Il désirait sincèrement faire le bien; mais il avait tronvé partout la résistance passive la plus décourageante, résultat de l'apathie des habitants et de l'insouciance du gouvernement central. Voyant, des le moment de son arrivée, que la province de Goyaz ne trouvait presque plus de ressources dans l'exploitation de ses mines, il sentit qu'il

fallait diriger les efforts des habitants vers l'agriculture et le commerce; il tàcha donc d'ouvrir des débouchés aux produits de leurs terres, et s'attacha à faciliter la navigation de l'Araguaya et du Tocantins. Il fut parfaitement secondé par l'ouvoidre de la Comarca do Norte Joaquim Theroyen Sechano, et d'heureurs succès couronnérent les tentalités de ce magistrat; mais, pour donner quelques suites à d'aussi grandes entreprises, il aurait fallu plus de perséverence et d'activité que n'en ont aujourd'hui les Goyanais, et les glorieux efforts de Fernando Delgado sont, en définitive, restés jusqu'à ce jour (1819-1832) à peu près sans résultat (1).

Dans un des diners que je fis au palais, un jeune magistrat, nouvellement arrivé, témoigna sa surprise de l'étrangeté des mœurs du pays, et fit observer qu'il était inconcevable que les habitants de Villa Boa, avant leurs maitresses dans leurs maisons et vivant, avec elles comme si elles étaient leurs femmes, ne les épousassent pas. Voulezvous, s'écria le gouverneur en montrant son fils et sa fille, que j'épouse la mère de ces enfants, la fille d'un charpentier! Ces paroles, qui mirent fin à la conversation, indiquaient déjà les sentiments qui amenèrent la déplorable fin de l'infortuné Fernando Delgado. Il quitta son gouvernement, au mois d'août 1820, pour retourner en Portugal, et partit de Villa Boa avec ses enfants et sa maîtresse. Arrivé à Rio de Janeiro, celle-ci lui déclara qu'elle consentirait à le suivre en Europe, mais comme sa femme et non comme sa concubine. Fernando Delgado, auguel des souffrances ôtaient, dit-on, une parfaite lucidité d'esprit, ne put sup-

<sup>(1)</sup> Piz., Mem. hist., 1X, 178. - Pont, Reise, I, 352 et suiv.

porter l'alternative où il se trouvait d'épouser la fille du charpentier ou de la laisser au Brésil et mit fin à sa propre existence (4).

J'étais à peine arrivé à Villa Boa, que je reçus la visite des principaux fonctionnaires publics. Je leur trouvai des manières très-honnétes; tous étaient bien mis et avec une propreté extrême.

Celuird'entre eux qui me fit le plus d'avances fut RAIMUNDO Nonato Hyacintho, greffier de la junte du trésor royal (escrivão da junta da fazenda real). Dès le surlendemain de mon arrivée, il m'envoya chercher pour déjeuner avec lui, et il me dit qu'il voulait que je prisse mes repas dans sa maison, toutes les fois que je ne mangerais point au palais. Raimundo était né en Europe; il avait voyagé, avait eu des aventures et se plaisait a les conter (2). Il aimait ses aises et possédait à Goyaz une maison charmante qu'il avait fait bâtir et qui réunissait à une très-grande propreté toutes les commodités des maisons européennes. Ce qu'il y a de remarquable, c'est que ses meubles et son argenterie avaient été faits à Villa Boa. A la vérité, il en avait donné les dessins, mais l'exécution montrait combien les ouvriers govanais ont naturellement d'habileté et d'intelligence. Lui seul les avait formés, et sous sa direction ils avaient appris à exécuter une foule d'ouvrages qui, à la même époque, étaient inconnus à Minas. Raimundo me

<sup>(1)</sup> Le fils de Fernando Belgado est mort, à Paris, très jeune encore, attaché à la légation brésilienne.

<sup>(9)</sup> Après la révolution qui a pour japusis séparé le Brésil du Portugal, Raimundo Nobato Hyacintho fut nommé membre du gouvernement provisoire de Goyaz; il est mort de 1826 à 1836 (Mat., Ilin., 1, 136; Il. 339).

montra, entre autres choses, une littère qu'il avait fait faire à Villa Boa, et qui offrait toutes les petites recherelles de nos yoitures de yoyage les mieux soignées (1).

Quand J'arrivai à Villa Boa, J'y trouvai le missionibire italien dont J'ai parfé. Il appartenait, comme je l'ai dit, à l'ordre des Capucins, et avait été envoyé par le gouvernement portugais à Albuquerque, dans la province de Matogrosso, pour diriger un aldea d'Indieus. Villa Boa se trouvaits urs aroncie; il y avait algourné, rétent parles instances du peuple et celles du capitaine général, et avait exclté an enthousiasme extraordinaire. On venait se confesser à lui de 15 à 20 lleues à la ronde; les bâtuques avaient cessé; l'église paroissiale était entièrement pleine lorsqu'il pré-

(1) Il paraltrait que , depuis cette époque, les ouvriers de Govaz n'ont plus trouvé personne pour les diriger; car voici, selon M. Kidder, commeut s'exprime le ministre de l'empire dans son rapport de l'année 1844 : « Il est à peine possible de découvrir, à Goyaz, quelques personnes qui « possèdent un peu d'habileté dans les arts mécaniques, eu égard, sur-« tout, aux besoins de cette vaste contrée. Huit ouvriers français se diri-« geaient récemment vers Matogrosso ; lorsqu'ils passèrent par Goyaz, « le gouvernement provincial décida trois d'entre eux, un charpentier, un « menuisier, un forgeron, à rester dans le pays; et cet événement parut « assez important pour être officiellement relaté dans le message adressé, « par le président, à la plus prochaine assemblée provinciale... »- Luiz Antonio da Silva e Sousa dit que, en 1832, on comptait, dans la cité de Goyaz, 14 serruriers avec 6 apprentis, 27 charpentiers et quelques élèves . 15 cordonniers avec 7 apprentis , 8 orfévres ; 4 chaudronniers , 10 potiers, et il ajoute que ce qui nuit singulièrement aux progrès des ouvriers, c'est que tous veulent travailler pour leur propre compte aussitôt qu'ils savent quelque petite chose (Mom. estqt., 12). On remédierait facilement à ce grave inconvénient en obligeant les apprentis à passer des traités avec leurs maîtres, et en créant, pour faire respecter les engagements réciproques, un tribunal d'hommes notables, qui, comme nos prud'hommes, régleraient les affaires sans pouvoir exiger aucune rétribution

chait; on lui amenait les culants malades pour qu'il·les bénit, et, quand il passait dans les rues, on s'empressait autour de lui pour baiser ses mains et ses habits. L'amour de lá nouveauté avait certainement sa part dans cet enthousiasme; cependant elle n'en était point l'unique cause.

Je mangeais tous les jours au palais avec le père Joseph; ce n'était ni un homme instruit ni un homme d'esprit, mais , ce qui vant nieux, il était régulier, charitable, plein de douceur et de patience, gai, d'un caractère égal, et, comme le peuple ne trouvait malheureusement que des vices dans les prêtres qu'ill avait tous les jours sous les yeux, il n'avait pu voir, sans une admiration profonde, un homme véritablement chrétien. Telle est l'impression que durent produire sur les paiens les exemples des premiers fidèles.

## CHAPITRE XXI.

## LES INDIENS COVAPÓS.

Départ de Villa Boa. - Pays situé au delà de cette ville. - Halte en plein air au lieu appelé As Areas. Carrapatos. - Pays situé au delà d'As Areas. Un Palmier à feuilles en éventail - Gurgutho - La Serra Dourada, Arvore do Papel. - Pays situé au delà de Gurgulho, -Aldea de S. José .- Son histoire .- Description de cet aldea .- Régime anquel sont soumis les Indiens Coyapós. - Comparaison de ce régime avec celni que snivaient les jésuites ponr les indiens de la côte. -Visite anx Covapos dans leurs plantations. - Leurs maisons. - Leurs danses. - Leurs noms. - Leur langue. Vocabulaire. - Leur caractère. - Triste avenir de l'Aldea de S. José. - Maladies des Coyapós. - Leur instruction religieuse. Observation sur les devoirs de leur curé. - Leur industrie dans l'état sauvage et dans l'état demi-civilisé . - Comment ils font les corbeilles qu'ils nomment jucunus .- Ce qui chez eux, remplace les lits, - Les femmes chargées de porter les fardeaux. - Comment elles font enire la viande. - Boisson forte. -Usages suivis lors des décès; des naissances et des mariages. - Jeu du touro. - Visite à Dona Damiana.

Pendant le temps que je passai à Villa Boa, tous les habitants me combièrent d'hométetés, et mon séjour dans cette ville fut trés-agréable. Je déjeunais et je soupais chez Raimundo, et je dinais chez le capitaine général. L'arrangement des objets d'histoire naturelle que j'avais déjà recueillis, la conversation, les devoirs qu'il fallait que je rendisse remplisaient la plus grande partie de mes instants.

Je partis le 5 de juillet avec, le projet de monter sur la Serra Dourada, de visiter l'Aldea de 5. José, habité par des Indiens de la nation des Coyapós, enfin d'aller, vers Pouest, jusqu'au Rio Claro, où l'on trouve des diamants, et même jusqu'à la frontière de la province de Matogrosso, si je pouvais espérer quelque fruit de ce vorage.

Après être sorti de la ville, je montai un peu et traversai une certaine étendue de terrain couvert d'arbrisseaux qui. rameux dès la base et ràpprochés les uns des autres, me rappelèrent les carrascos de Minas Novas (1). Les tiges, cependant, étaient plus grosses, les rameaux plus tortueux. les feuilles plus grandes, et un examen un peu attentif me fit reconnaître, dans ces arbrisseaux, la plupart des arbres des campos ordinaires, qui doivent, sans doute, cet état de dégénération non-seulement à la nature du sol pierreux et sablonneux, mais bien plus encore à ce qu'ils ont été cent fois coupés par les nègres de la ville et à ce que les jeunes pousses sont sonvent consumées par le feu l'orsqu'on brûle les pâturages : ce seraient, en quelque sorte, des taillis de ces arbres nains dont les campos sont parsemés. Ce qui prouve évidemment que la nature du sol n'a pas seule influé sur la dégénération de ces arbres, c'est que, à quelque distance de la ville, je refrouvai toutes les formes de la végétation ordinaire des campos, quoique le terrain fût peut-être encore plus sablonneux et plus pierreux. Je

<sup>(1)</sup> On appelle carractor des expletes de Detés naines composées, d'adrafissaux de 30 ou 4 pieds, dont lestiges et les rameaus sout gracie d'adrafissaux de 30 ou 4 pieds, dont lestiges et les rameaus sout gracie et qui sont, en géorial, rapprochés les uns des autres (voyez mon Voyagei dans les provinces de Rio de Januiro et de Ninag Gernes, 1922, et mon Tableau de la végétation primitire dans la province de Vinag Gernes, dans les Naues Gernes, de Naues de Na

vis quelques espèces que je ne connaissais pas, et je ne doute point que, dans une autre saison, je n'eusse fait une abondante récolte.

Depuis la ville jusqu'à l'endroit où je fis halte, dans un espace de 1 lieue environ, le pays est montueux, et j'eus presque toujours devant moi l'extrémité de la Serra Dourada, montagne éloignée d'environ 5 lieues de la cité de Goyaz, du côté du sud. Cette Serra, qui, comme je l'ai déjà dit, semble nivelée à son sommet et dont le flanc présente des rochers nus et à pic, communique un caractère de grandeur à ces solitudes sauvages et sériles. Ainsi qu'an l'a déjà vu, elle fait partie de la Serra do Corimbhé et do Tocantins, qui, au delà de Villa Boa, s'avance vers le sud, pour ensuite se prolonger plus ou moins directement vers le sud-ouest (§).

Je ne vis dans cette courte marche absolument aucune maison, ee qu'explique facilement la mauvaise qualité du

(1) Da Silva e Sousa, Pohl et Mattos disent que la portion de la Serra do Corumba e do Tocantins, à laquelle on donne, dans le pays, le nom de Serra Dourada, s'étend jusqu'à la province de Matogrosso, et je ne trouve rien dans mes notes qui contredise cette opinion; cependant il est clair que Cazal, qui possédait toutes les anciennes traditions, placait entre la Serra Dourada et le Rio Claro d'abord la Serra-Escatoada, puis la Serra de Santa Martha, que, plus récemment, on a cru retrouver dans les déserts des Coyapós. - Selon Pizarro (Mem., IX, 230), la Serra Dourada couperait tout le territoire de Goyaz, elle s'étendrait jusqu'à Matogrosso, et les Pyreneos ne seraient que cette même Serra Dourada. L'auteur des Memorias a évidemment eu l'idée d'une chaîne continue depuis la frontière de Minas jusqu'à celle de Matogrosso; mais il a eu le tort d'appliquer à toute cette chaîne un nom que les habitants ne donnent qu'à une de ses parties les plus élevées, ce qui peut devenir une source de confusion. La nomenelature que j'ai établie (chap, XI) remi die tout à fait à cet inconvénient ; en établissant des noms génériques pour les chalues continues et consérvant soigneusement à leurs diverses per-

terrain : c'est tout au plus si l'on rencontre quelques rares l'abitants dans les cantons les plus fertiles.

J'étais parti fort tard de la ville; je ne fis, comme je viens de le dire, que 2 lieues environ, et je m'arrêtai sur le bord d'un ruisseau, dans une espèce de salle formée par des arbres touffus. Ce lieu porte le nom d'As Areas (les sables), qu'il emprunte au ruisseau qui l'arrose (Corrego das Areas).

Depuis quelque temps, les carrapatos devenaient insupportables: ainsi qu'on l'a vu, fen avais déjà été assailli dans les Montes Pyreneos; à Mandinga, ils étaient excessivement multipliés; à Areas, il n'y avait peut-être pas un brin d'herbe qui n'en fitt couvert.

Au delà d'As Areas, le sol continue à offrir un mêtange de pierres et de sables; des groupes d'arbres tortueux et rabougris sont dispersés çà et là; les Velloria (vulgairement canela d'ema), amis des lieux élevés et des terrains stèriles, se montrent en assez grande abondance. Jusqu'alors, je n'avais troute d'autre espèce de Palmier à feuilles digitées que le bority; en deçà et au delà d'As Áreas, j'en vis une seconde espèce (n° 763), que je ne crois pas avoir rencentrée depuis.

La veille, j'avais commencé à tourner l'extrémité de la Serra Dourada; au delà d'Areas, je marchai, dans une partie du chemin, à peu près parallèlement au côté méridional de ces montagnes.

Après avoir fait 1 lieue, j'arrivai à une maison qui alors tombait en ruine, mais qui avait dû être fort jolie. Elle était entre les mains du fisc (fazenda real), et, comme on ra vu, il laisse détruire ici et à Minas toutes les propriétés dont il s'empare.

Depuis cette maison jusqu'au lieu où je its halte, dans Tespace de 1 lieue, le chemin est très-beau et bordé de campos d'arbres rabougris. D'un côté, on découvre une vaste plaine; du côté opposé, le commencement de la Serra Dourada. Après ayoir fravese un ruisseau limpide, J'arrivai à une maison assez grande et fort commode, appelée Gurgulho (1), qui, a eu le sort de celle dont J'ai parié tout à l'Heure; la Geranda real l'a suasi laissée tomber en ruine.

Je n'avais fait que 2 legoas quand j'arrivai à Gurgulho; mais je ne voulus pas aller plus lofn, pour être, le lendemain, très-rapproché de la Serra Dourada (2) (la montagne dorée), où je voulais faire une excursion,

Je pris avec moi José Marianno. Après avoir traversé quelques queimadas et des campos, où les arbres rabougris sont très-fiolgiés les uns des autres, comme cela arrive toujours dans les mauvais terrains, nous attachâmes nos mulets sui le bord d'un ruisseau et nous commecquimes à monter : si nous n'avions fait plusieurs pauses; il ne hous aurait probablement, pos faltu plus d'une demi-heure pour arriver au sommet de la Serra. Elle n'offre aucume anfractuosité remarquable; mais, dans la partie peu considérable où je la parcourus, je la trouvai couverte de grosses pierres entasées, entre lesquelles croissent des arbres rabougris. Comme le terrain est sâns eau et, ainsi que je viens de le dire, extrêmement pierreux, la plupart des plantes étaient dessé-

<sup>(1)</sup> Les mineurs brésilies donnent le nom de gurgutho aux débris de roche encore angaleux au milieu desquels on trouvé l'or dans les exploitations de minières dites lavras de gupiara (Voyage dans les provinces de filio de Javeiro et de Minas Geraes J. 252).

<sup>(2)</sup> Pohl écrit Serra d'Ourada; ourada n'est pas un mot portugais; Jourado est le participe du verbe dourar.

chées, et je n'en tronvai qu'un petit nombre en fleur. Parmi les arbres rabougris que l'on voit au milieu des pierres amoncelées, il en est un qui doit être oité, celui qu'on nomme, dans le pays, Arvore do Papel (arbre au papier), parce que son écorce, parfaitement blanche; se compose de plusieurs couches séparables et fort minces (1). qui ont la consistance du papier de la Chine; il s'élève à peu près de 5 à 8 pieds; sa tige est tortueuse, ses rameaux, qui le sont également, commencent à peu de distance de la base du tronc ; ils out une position presque verticale et se terminent par un grand nombre de ramules courts et menus. A l'époque de mon voyage, cet arbre était malheureusement dépouillé de ses feuilles, et je ne pus savoir à quel genre il appartient ; mais , plus tard ; malgré la difficulté des communications, M. l'abbé Luiz Antonio pa SILVA'E Sousa (2), l'auteur de l'écrit intitulé, Memoria sobre o descobrimento, etc., de Goyaz, m'en fit parvenir à Rio de Janeiro un échantillon en fleur. Jé reconnus que l'Arvore do Papel est une Mélastomée, et, depuis, il a été décrit par le docteur Pohl, sous le nom de Lasiandra Papurus (5). Je n'ai trouvé cet arbre remarquable que dans la Serra Donrada, et M. Pohl dit aussi qu'il ne l'a pas vuailleurs.

Parvenu au sommet de la montagne, je découvris une étendue considérable de pays; je distinguais très-bien Villa

<sup>(1)</sup> Pohl, qui était au mois de mors sur la Serra Dourada, paralt croire que le seul épiderme est séparable. Sa mémoire l'aura mai servi, ou bien la séparation ne se fait pas, dans le temps où la planté est en pleine régétation, comme dans celui de la sécheresse.

<sup>(2)</sup> Je n'écris point Souza comme Pohl et Mattos, parce que l'auteur lui-même à signé du nom de Sousa son écrit intitulé Memoria estatistica.

<sup>(3)</sup> Reise, 1, 397.

Boa, qui semble une oasis au milieu d'un désert, et, beaucoup plus foin, je reconnus les deux sommets des Montes Pyreneos.

A la hautéur de la Fazenda da Coascejão, dont je parierai-tout à l'heure, il existe, m'a-t-on dit, dans la Serra Dourada, une galerie creusée par un des capitaitaes généraux de Goyaz, qui en tira de l'or pour une valeur de 80,000 cruzdes. Tout le monte s'accorde à dire que le précieux métal abonde dans ces montagaes; mais le manque de capitaux, de bras et probablement. d'eau ne permet pas qu'on puisse l'extrare.

Dés, le bas de la montagne, nous avions commencé à tère fourmentés par une espèce d'abeille noire, extrémement petite, dont l'odeur est celle de l'ambre, et qui se plaisait dans nos cheveux, se posait sur nos visages, entrait dons nos yeux, pénétrait dans nos oreilles; au sommet de la montagne, l'air était rempli de ces insectes : ils devinrent tellement insupportables et je tronvais si peu de plantes que je pris le parti de retourner à Gurgulho.

Le lendemain, je marchai toute la journée parallèlement à la Serra Dourada.

À 1 liene de Gurgulho, je passai devant une fazenda. considérable, celle de la Conceição (conception), qui apppartenait au circé de l'Aldea de S. José; c'était la première maison habitée que je voyais depuis que j'avais quitté la capitale de la province; et cependant j'avais fait 5 legous.

Entre la Conceição et l'aldea, le pays est montueux et boisé. Les arbres avaient encore toute leur verdure; ce qui prouve qu'ils la conservent toujours; car, dans la saison où l'on était alors, ils auraient dù en être entièrement dépouillés, s'ils eussent été destinés à la perdre. Dans des espaces considérables, les bois ont été brûlés, le capim gordura a pris leur place, et il ne reste plus des arbres qui jadis ombrageaient la terre que quelques troncs noircis et à demi consumés.

Avant d'arriver à l'Aldea de S. José, on le découvre de loin, et, faigue d'une triste monotonie, on jouit avec délices de l'effet charmant que produisent, dans le paysage, des bâtiments réguliers contrastant avec l'aspect sauvage des déserts qui les environment.

Cet aldea, occupé par des Indiens Cayapós ou, comme l'on dit généralement dans le pays, Coyapós, n'était point originairement destiné à des hommes de cette nation.

Dès les premiers moments de la découverte de Goyaz, les aventuriers qui se répandirent dans ce pays exercèrent sur les indigènes les plus éfroyables cruautés, et ceux-di se vengèrent plus d'une fois par des représailles, non meins horribles. Le gouvernement portugais, presque toujours généreux envers les Indiens, les prit sous sa protection; il ordonna qu'ils fussent traités avec douceur, que les jésuites fussent appelés pour les rendre chrétiens et les civiliser, qu'on n'épargnât aucune dépense et que l'on fit une enquête contre leurs hourreaux. Il y a loin de Lisbonne à Goyaz : ces mesures bienfaisantes restèrent sans résultat.

Quelques aldeas furent cependant fondés à grands frais, et, entre autres; ceux de Douro et de Formiga (1749), près le village das Almas, dans la partie septentrionale de la province. D'abord on confia la direction de ces deux aldées aux (suites, qui bientôt exercèrent sur les Aeroás (1)

<sup>(1)</sup> Ce n'est certainement ni Coroás ni Aldea do Duro, comme écrit M. Gardner. Je dois dire cependant que l'orthôgraphe du dernier de ces noms est celle qu'a adoptée Mattos.

qu'on y avait réunis une très-grande influence. Mais, cinq ans plus tard, on plaça une garnison de soldats chez ces Indiens; ceux-ci se révoltèrent et la plupart furent massacrés [4],

Sous le capitaine général José de Almeida, baron de Mossamedes (2), vers 1775 ou 1774, ils se révoltèrent ençore; on exécuta les chefs, on transplanta dans le voisinage

(1) Selon le docteur Pohl, ce seraient les fésuites qui auraient ponssé les Indiens à la révolte. J'ai montré ailleurs (Voyage dans le district des Diamants et sur le l'ittoral du Brésil, vol. Il) que le gouvernement des pères de la compagnie de Jésus était le seul qui fût compatible avec le caractère de ces hommes-enfants, et que ce gouvernement exigeait nécessairement que les blancs fussent éloignés des aldeas, ce qui , d'ailleurs , était conforme aux lois du roi Pedro II. Les jésuites préposés aux aldées de Donro et de Formiga durent donc voir avec douleur arriver chez eux des hommes qui allaient détruire leur ouvrage : ils durent prémpnir les Across contre les manyais exemples des soldats, et les Indiens, traités, sans doute, par ceux-ci avec cette. tyrannie que les aventuriers goyanais exerçaient alors contre leur race, n'auront pu supporter un joug qui contrastait avec la douceur de leurs premiers maîtres. Mais il était bien évident qu'une poignée d'Indiens ne l'emporterait pas sur la puissance nortugaise, et que lenr révolte amènerait leur destruction et l'expulsion des jésuites eux-mêmes. Prétendre que ceux-ci furent les instigateurs directs de cette révolte, c'est les accuser d'une stupidité grossière, et insqu'à présent on ne leur à guère fait un semblable reproche. Southey, qui parait avoir puisé sés renseiguements dans le journal intitulé Patriota, n'a pas rapporté d'une manière très-satisfaisante les faits qui précèdent ; mais il finit par s'écrier : « La conduite des Indiens , dans cette circonstance : n'avait rien a que de bien naturel; on ne manqua pas de l'attribuer ann machinations « des jésuites (Hist., III, 599)! » des religieux ont été chassés de l'Aldea de Douro : nous allous voir, ce qu'il est aujourd'hui. Ses habitants, dit M. Gardner qui l'a visité en 1839, sont à peu près abandounés à enxmêmes, sans pastenr depuis dix ans, sans maître d'école, à peine abrités par des maisons qui tombent en ruine, se nourrissant du produit de leurchasse et des fruits qu'ils trouvent dans le désert, n'ayant que quelques mauvaises armes pour se défendre contre les sauvages (Travels, ch. IX).

(2) Son nom tont entier était Jose de Almeida de Vasconderlos de Soberal e Carvalho, baron de Mossamedes. de la capitale les autres prisonniers, et on leur donna une alace qui avaji été construite en 1755 (1), à 5 lieues de Villa Boa. C'était celle de S. José de Mossamedes ou, comme l'on dit simplement dans le pays, S. José, nom émprunté au capitaine général (2).

Les Acroás ne tardèrent pas à s'éteindre on à se disperser, et, vers 1781, ils furent remplacés par des Javaes et des Carejàs (3) que l'on fit venir de l'*Aldea da Nova Beira*, situé dans le nord de la province, et qui bientôt disparurent à leur tour.

Pendant que ces événements se succédaient, d'aûtres se passaient ailleurs.

A peine la province de Goyar avait-elle été découverte, que la guerre avait commencé entre les aventuriers paulistes et les Indiens Coyapós qui errent au sud-ouest de la province dans de vastes solitudes encore presque inconnues. Des deux cotés cette guerre se faisait avec une égale cruanté. Les Coyapós tombaient à l'improviste sur les carenanté. Les Coyapós tombaient à l'improviste sur les ca-

<sup>(1)</sup> Cazal et Pizarro indiquent la date de 1744. Je donne ici celle qui m'a été communiquée slaus le pays même et qui a été adoptée par le docteur Pohl. — On attribue la fondation de l'aldea à José de Almeida; mais ou la date de 1755 est erronde, ou ce ne fut pas fui qui bâtit S. José, car il no gouvernait pas Goya en 1755.

<sup>(2)</sup> L'Aldea de S. José nia point, à la vérité, d'article spécial dans l'Ottile Dictionario poergraphico de Brazil, mais i) y est indique plus sieurs fois, sous le nom de Mossamedes (vol. 1, pag. 398, 528; Il., 574). Ce nom, ainsi solte n'elle certainement point en usage à l'époque du sesjoine più docture Pobl et du mie mois. Natalea, des Coppies on ne le trouve pas inon plus dans les écrits de Cazal, de Pizarro, de Nattos et de L. A. da Silva e Sous a: il aura peut-tre dé cousser par quelque decrep provincial postérieur à 1832, celui de 1833, par exemple, qui a créé le anovacu district de Jaragui.

<sup>(2)</sup> J'écris ce nom tel qu'on le prononce dans le pays. Cazal désigne aussi cette même peuplade sous le nom de Carajas; mais on trouve Carajos dans les Memorias de Pizarro.

ravanes qui se rendaient à S. Paul ou qui venaient de cette ville, et ils forcerent les Portugais d'abandonner plusieurs établissements formés par ceux-ci dans la partie septentrionale de la province du même nom. Les hostilités duraient encore en 1780, lorsqu'un simple soldat appelé Luiz, qui avait déià fait partie de plusieurs expéditions contre les Indiens, entreprit, sous la protection du capitaine général. Luiz da Cunha Menezes, de réduire les Covapós qui passaient pour indomptables. Accompagné seulement de cinquante Portugais et de trois Indiens, il se mit en marche, le 15 février 1780, et s'enfonça dans les déserts des Covapós. Pendant plusieurs mois, ces hardis aventuriers ne vécurent que de leur chasse et de miel sauvage; ils allaient, avec des signes d'amitié, au-devant de tous les Covapós qu'ils rencontraient, s'entretenaient avec eux à l'aide des trois interprètes, ne leur témoignaient que de la. bienveillance, leur faisaient des présents et finirent par décider un certain nombre d'entre eux à les accompagner jusqu'à Villa Boa, pour faire connaissance avec le grand capitaine, nom que les Indiens donnent au chef qui commande à tous les autres (1). Une troupe d'environ qua-

<sup>(1)</sup> Lorsque J'(stás à Rio de Janeiro, su recloir de mon voyag è Minas, Jallai, avec Firminao, à Oopco-hana, à quelque distance de la ville. Nous montames sur une colline: le ciel était d'un bleu d'aura admirable; devant nous, nous découvrions à baute mer; éterrière nous s'élevaient de majestueuses forêts; de tous cétés, les 'mouvements de terraîn les plus pittorsques, ne d'avais jamais rien va de plus paul Fondeus, ne d'avais jamais rien va de plus paul Fondeus, ne d'avais jamais rien va de plus boaus l'Indieu et le lista de ce montent pour lui parte de lieut. Le dendensais, je îni denuni dai s'il se rapptisai ce que je îni avais dit à Copocabula. Il se mit libri a laine l'emmératitio de te que le Crésieur a fait pour les hommes, et la termina par cette exchansition. O, he um capilion miste grandef.

rante individus, composée d'un vielllard, de six guerriers. de femmes et d'enfants, arriva à la capitale de la province avec le soldat Luiz et fut reçue avec toute la magnificence qu'il fut possible de déployer : on fit des fêtes, on tira le canon, on chanta un Te Deum et l'on baptisa les enfants. Levieillard, enchanté de cet accueil, déclara qu'il ne retournerait plus dans ses forêts ; il resta à Govaz avec les enfants et les femmes, et renvoya les six guerriers en leur recommandant de revenir, après six lunes, avec une troupe plus considérable. Au mois de mai 1781, deux cent trente-sept Coyapós firent leur entrée à Villa Boa sous la conduite de deux caciques et ne furent pas reçus moins bien que les premiers. Le capitaine général fit construire pour tous ces Indiens, à 11 lieues de la capitale, une nouvelle aldée qu'il appela aldea Maria, du nom de Dona Maria I. reine de Portugal, et l'on y installa une population de 600 Coyapós. Il ne paraît pas que, depuis cette heureuse époque, les caravanes aient jamais été attaquées par les Indiens sur la route de S. Paul (1).

Cependant, depuis que les Javaes et les Carajás s'étaient éteints ; l'Aldea de S. José était resté vacant. Comme îl est un peu moins éloigné de la capitale que l'Aldea Maria, on crut vraisemblablement qu'il serait plus économique d'abandonner ce dernier village, et, presque de nos jours, on a transplanté les Coyagós à S. José, malgré l'attache-

<sup>(1)</sup> Pizarro a rapporté au temps présent de très-anciens mémoires, tonsqu'il a écrit (Mem., IX, 288) que, tous les ans, les Oopapis commetent des hostilités coûtre les habitents de Santa Cruz et érendent leurs ravages jusqu's S. Luzia. Il est asser vraisemblable que, sur cette denière paroisse, un grand nombre de colons n'ont jamais entendu parler des Goyapis.

ment qu'ils avaient pour leurs premières demeures (1). ·Ce village, situé sur le sommet d'une colline, est dominé par la Serra Dourada et environné par des mornes qui ne sont guère plus élevés que la colline elle-même; les bâtiments qui le composent sont disposés autour d'une vaste cour de 145 pas de long sur 112 de large et présentent un ensemble d'une régularité parfaite. L'église, édifice simple et d'un bon goût, occupe le milieu d'un des petits côtés de ce carré long. A chacun des angles du carré est un pavillon à un étage ; les autres bâtiments n'ont que le rez-de-chaussée. Ces derniers servent en partie de demeure aux soldats chargés de la conduite des Covapós; le général y a aussi un logement très-agréable, et derrière ce logement est un jardin assez grand, arrosé par un ruisseau que l'on a détourné pour le service de l'aldea : enfin une autre portion est employée comme magasin, et l'on y dépose la récolte des plantations communes. Le reste des bâtiments, originairement réservé pour les Indiens, est aujourd'hui (1819) en partie vacant et en partie occupé par une cinquantaine d'agregados dont ie parlerai tout à l'heure.

Accoutumés, dans les forêts, à coucher sous des huttes où l'on ne peut entrer, sans se baisser, les Indiens trouvérent beaucoup trop froides les maisons assez élevées et éouvertes en tuiles où on avait veulu les loger, et eux-mêmes en construisirent d'autres beaucoup plûs basses, à quelques pas de l'aldea. Le toit de pes dernières est couvert en

<sup>(1)</sup> Yoyer les écrits de Manoel Ayres de Cazal, de Pizarro et de Pol,1. Mattos, dans le peu qu'il dit des Coyapis, n'est point d'accord avec les graves autorités que je cite ici mais il ne prétendait point écrire l'histoire de Goyar; il avait pour but d'en tracer l'itinéraire, et, ce but, il l'a parhitement rempli.

chaume; là carcasse est faite à la manière des maisons des Portugais-Brésiliens, avec des perches vertieales enffoncées dans la terre ét de longs bambous aftachés transversalement à ces perches à l'aide d'écorces flexibles; mais; tandis que les Portugais ont contume de remplir, avec de la terre glaise battue, les intervalles qui restent vides entre ces bâtons croisés, les Cóyapós se sont contentés d'y passer des feuilles de Palmier, comme le pratiquent d'autres Indiens qui ont cherché à imiter les constructions européennes. Les chaumières que les Coyapós ont bâties près de l'aldea ne sont qu'au nombre de buit à dix; c'est à -1 lieue de S. José, dans leurs plantations, que sè trouve la plus grande partie de leurs demeures.

Les agregados (1) qui ont pris leur place dans les bâtiments de l'aldea soint des multitres pauvres auxquels le gouverneur a permis de s'établir parmi les Indiens; ils trouvent à S. José non-seulement un logement qui ne leur coûte rien, mais encore des vivres à bon marché, et ils peuvent faire des plantations sur les terres des Coyapós.

Le régime auquel ceux-ci ont été soumis par les Portugais a été modifié plusieurs fois; je vais le faire connaître tel qu'il était à l'époque de mon voyage.

Le gouvernement général de l'addea est confié à un colonel qui réside à Villa Boa et qui est directeur de tous les aldeas de la province. Les Coyapós sont, à S. José, sous la conduite immédiate d'un détachement militaire qui se compose, d'un caporal ayant le titre de commandant, d'un simple dragon, tous les deux de la compagnie de Villa Boa,

<sup>(1)</sup> On sait que les agregados (agrégés) sont des hommes qui s'établissent sur le terrain d'autrui.

et de quinze pedestres, dont deux sont des officiers inférieurs. Parmi les simples pedestres se trouvent un serrutier et un charpentier; le premier chargé de réparer les outils des Covapós, le second d'entretenir les bâtiments de l'aldea. Le caporal commandant a le pouvoir de châtier les Indiens en mettant les hommes au trunco (1) et en donnant des ferules aux femmes et aux enfants. Les Covapós travaillent la terre en commun pendant cinq jours de la semaine, sous l'inspection des pedestres; on dépose la récolte des plantations communes dans les magasins de l'aldea, et ensuite elle est répartie, par le caporal commandant, entre les familles indiennes, suivant les besoins de chacune. L'excédant est vendu, soit à la ville, soit aux pedestres, qui sont obligés de se nourrir à leurs frais, et, avec l'argent qui résulte de cette vente, le directeur général achète du sel, du tabac, de la toile de coton, des instruments de fer qu'il envoie au caporal commandant pour les distribuer aux Indiens, Il y a dans l'aldea un moulin à eau qui fait mouvoir à la fois une meule destinée à moudre le mais, une machine à dépouiller le coton de ses semences et enfin vingt-quatre fuseaux: une mulâtressé reçoit, chaque année, 50,000 reis

<sup>(1)</sup> Yoici de quelle manière j'ai fait connaîte-ailleurs (Fojage dans let prontnezs de Rio de Janeiro, etc., 11, 42) est instrument de supplice ; e Entre quatre pieux sont placées, l'une sur l'autre, horizontalement et de champ, deux grandes planches extrêmement épaisses et d'un poids foorme. Chaque planche présente, dans un de ses hords, des cataliles demi-circulaires, faites de 'manière que les entailles de l'une répondent à celles de l'autre et forment un rond parfait. Lorqui on veut punir un homme, on lève la planche supérivaire; le coupable passe ses jambes dans deux des entailles de la planche inférieure, et sur celle-ci on laisse tomber la première. Sì la faute a été grave, c'est le con que l'on fait metté avais sourée deux planches.

(512 f. 50 c.) pour enseigner aux femmes coyajos à filer et à faire de la toile de coton, et le résultat de leurs travaux appartient à la communauté comme les produits de la terre. Les deux jours de la semaine dont les Indiens peuvent disposer sont le dimanche et le lundi; ils les emploient à chasser ou à soigner de petites plantations particulières d'ignames (Caladium esculentum) et de patates (Convolvulus Bautata).

La forme de gouvernement que je viens de faire connaître a été calquée sur celle qu'avaient adoptée les jésuites (1), et il faut avouer qu'elle convient aux Indiens qui, manquant totalement de prévoyance, sont incapables de se gouverner eux-mêmes. Mais les meilleures règles ne suffisent pas; il faut encore des hommes capables de les faire observer, et il n'est certainement personne qui ne sente qu'il est absurde de prétendre obtenir avec des soldats le même résultat qu'avec des missionnaires. Les lésuites étaient mus par les deux mobiles qui font faire les plus grandes choses, la religion et l'honneur; ils auraient réussi, quand même ils eussent choisi, pour les Indiens, une forme de gouvernement plus imparfaite. Mais que peut-on attendre d'hommes comme les pedestres, qui, tirés de la dernière classe de la société et tous mulâtres, sont accoutumés au mépris, qui ne sauraient même être excités par la crainte, puisqu'ils vivent éloignés de leurs supérieurs, et qui, mal payes, n'ont d'autre but que de tirer parti des Covapós pour leurs propres intérêts. Ceux-ci sont mécon-

<sup>(1)</sup> Voyez ce que j'ai écrit au deuxième volume de mon Voyage dans le district des biamants et sur le littorat du Brésil, relativement aux aldées de la côte et à la conduite des pères de la compagnie de Jésûs envers les Indiens.

tents, ils fuient dans les bois; on va à leur poursuite, on les reprend et ils fuient encore. Un seul religieux de la compagnie de Jésus conduisait souvent plusieurs milliers d'Indiens, et avec dix-sept soldats on a de la peine à retenir deux cents Covapós réunis sans utilité pour l'État et sans une grande utilité pour eux-mêmes.

L'écrit intitulé, Memoria sobre o descobrimento da capitania de Goyaz (1), prouve que le gouvernement portugais a dépensé des sommes énormes pour les aldeas de cette province : celui de S. José coûta à lui seul 67,346,066 reis (420,912 fr.) pour frais de construction et d'établissement. Cela fait voir que l'on a eu de bonnes intentions; mais l'on a pris de mauvais moyens, et, parmi les dépenses qui ont été faites, il en est dont l'inutilité frappe dès le premier instant. Pourquoi, par exemple, une maison de plaisance pour les gouverneurs de la capitainerie dans l'Aldea de S. José et dans l'Aldea Maria? Pourquoi, dans des aldeas d'Indiens, cette foule de bâtiments qui ne devaient jamais être habités par des Indiens? Des chaumières disposées avec régularité, comme dans l'Aldea de S. Pedro et la Villa dos Reis Magos (2), eussent produit, dans le paysage, un effet aussi agréable que les maisons couvertes en tuiles de S. José; elles auraient coûté beaucoup moins d'argent; les Indiens, bien dirigés, auraient pu les construire eux-mêmes, comme faisaient ceux que gouvernèrent autrefois les lésuites, et ils n'auraient eu aucune peine à les habiter.

<sup>(1)</sup> Je parlerai plus tard de ce mémoire et de son auteur, l'abbe Luiz Antonio da Silva e Sousa, que f'ai déjà rité. .

<sup>(2)</sup> Voyez mon Voyage dans le district des Diamants et sur te-littorat du Brésit, II, 10, 28f.

J'arais apporté à S. José une lettre du colonel, directeur général des Indiens, pour le caporal qui commandait dans l'aldea, Je trouval un homme d'un certain âge, tout écloppé, dont le costume ne rappelait en rien l'état militaire; mais dont la figure était assez agréable et les manières honnètes. A mon arrivée, il me donna un logement fort propre et me fit voir tout l'aldea. Je lui exprimai le désir d'aller visiter les Indiens dans leurs plantations; il me témoigna beaucoup de regrets de ne pouvoir m'y accompagner et me fit conduire par le soldat qui lui servait de second.

Après avoir fait 1 lieue en traversant presque toujours des bois peu élevés et peu vigoureux, nous arrivâmes à une petite éminence qui fait face à la Serra Dourada, et sur laquelle croissent cà et là des arbres rabougris : c'est là que les Coyapós ont construit leurs maisons. Elles sont dispersées entre les arbres, couvertes en chaume, petites, basses, et bâties, comme celles de l'aldea, avec des perches enfoncées dans la terre, des bambous qui, attachés horizontalement, se croisent avec ces perches, et des feuilles de palmier qui remplissent les intervalles; elles n'ont point de fenêtres : l'entrée est fort étroite et se ferme avec des feuilles de palmier. Dans l'intérieur, on voit quelques pierres qui servent de fover, des corbeilles d'une forme particulière appelées jucunus, et quelquefois des giraos qui ont à peine la largeur du corps : tel est l'unique amenblement de ces chaumières.

Après les avoir visitées, nous nous rendimes aux plantations. Nous vimes d'abord plusieurs femmes qui, sous l'inspection de deux ou trois pedestres, détachaient des épis de maïs de leurs tiges. Nous allions passer dans la pièce de terre où travaillaient les hommes, lorsque nous les aperçdmes venant vers nous. On les avait appelés pour les faire danser devant mol. Nous retournâmes donc, le dragon et moi, au lieu où sont les habitations; les Indiens y arrivèrent quelques instants après nous, et bientôt la danse commenca.

Les hommes dansèrent seuls, parce qu'on n'avait pas songé à appeler les femmes. Ils formèrent un rond, mais sans se doniner la main, et se mirent à chanter. Leurs airs sont d'une monotonie extrème, mais ils n'ont rien de barbare et d'effrayant comme ceux des Botocudos (1). Ils chantèrent d'abort d'rès-lentement et ne l'aissient alors que battre la mesure avec leurs pieds sans changer de place. Peu à peu le chant s'anima et les danseurs se mirent à tourner, toujours dans le même sens indiquant parfaitement la mesure, mais sains aucune vivacité, le jarret un peu plié, le corps courbé en avant et sautillant à peine. Il y avait déjà longtemps que le cerole tournait ainsi, et je commenquis à danse de l'iurubû, le vautour appelé par les naturalistes Vulture aures.

Un des danseurs se plaça au milieu du cercle, et., coninuant toujours à faire les mêmes pas, il se baissa, et, avec les trois doigts d'une main qu'il tenait réunis, il donnait des coups répétés sur la terre; ensuite il se redressa à demi, et, se mettant devant les autres danseurs, il faisait des contorsions et feignait de vouloir les frapper de ses doigts qu'il tenait toujours rapprochés, prétendant ainsi imiter l'action de l'urubû, qui déchir les vandes mortes.

<sup>(1)</sup> Voyez mon Voyage dans les provinces de Rio de Janeiro et de Ninas Geraes, II, 164.

Cependant on commença à chanter un autre air, et la danise de l'once succéda à celle de l'arribii. Le même danseur se plaque encore au milieu du rond et se mità danses; le dos courbé, les deux bras étendus avec roideux vers la terre, les doigts écartés et à demi pliés comme des grifles. Après avoir fait plusieurs tours dans cette position, cet homme sortit du cercle; se tenant totijours courbé, il se mit à courir après un enfant, le chargea sur son dos, rentra dans le rond et continua à danser: il avait imité le jaguar cherchant sa proie, s'en emparant et l'emportant dans son repaire.

Pendant tout ce temps-là, ces bonnes gens avaient un air de contentement et de gaité qu'on ne voit jamais chez les tristes Goyanais.

Les Portugais ont donné, je ne sais pourquei, le nom de Coyapós ou Cayapós à ces Indiens. D'après ce qui m'a été dit, il parati que eux d'entre eux qui vivent euxore dans les bois, n'ayant dans leur voisinage aucune autre peuplade indienne, n'ont point de nom de nation, mais qu'ils se servent du mot panariá pour se distinguer, comme race, des nègres et des blanes: d'où il faut conclure, ce me semble, que ce mot est postérieur à la découverte très-récente du pays, et qu'avant cette époque les Coyapós se croyaient probablement seuls dans l'univers.

On retrouve chez ces Indiens tous les traits caractéristiques de la race américaine: une grosse tête enfoncée dans les épaules, des chéveux plats, noirs, rudes et touffus, une poitrine large, une peau bistrée, des jambes fluettes; comme nation, ils se distinguent, particulèrement, par la rondeur de leur tête, par leur figure ouverte et spirituelle, par leur haute stature, par le peu de divergence de leurs yeux et la teinte foncée de leur peau (1) : les Coyapós sont de beaux Indiens (2).

Parmi ceux de S. José, je vis quelques enfants nés de femmes de leur nation mariées avec des multares. Leurs yeux étaient moins longs et moins étroils que ceur des Coyapós; ils n'avaient ni la grosse tête ni la large poltrine de ces derniers, mais ils se distinguaient entièrement des multares par leurs cheveux qui n'étaient nullement crépus, sans être cependant noirs et durs comme ceux des véritables indigènes.

J'ai dit ailleurs qu'il y a dans la prononciation des langues indiennes des caractères qui appartiennent à toute la race indigène et qui peuvent contribuer à la faire distinguer (5). Comme les diverses nations indiennes que javais vues jusqu'alors, les Coyapés parlent du gosler et la bouche presque fermée (4). D'ailleurs, leur langue ne paraît pas avoir de rapports avec les idiomes des peuplades que j'avais visitées jusqu'alors. J'en transcris ici plusieurs mots que j'écrivis sous la dictée d'un Coyapó très-intelligent qui sa-

<sup>(1)</sup> Baus mes deux premières relations, j'ai successivement tracé le potentia des Carodos, des Malais, des Macunis, des Botonados, des Indies civilisés de S. Pedro, et j'ai comparé la physicosonie, des américais indigénes acce celle des Mogolos. — Je ferai remarquer, en pasant, que, si l'ou veut se conformer à la protonociation actuellement usitée dasse le pars, on a edoit pas érries Marandis, comme ont fait les savauts Spix, Martius et d'Orbigny, ai Penhame, mais Panhames ou hien Pinhamit.

<sup>(2)</sup> M. Pohl trouve les hommes laids et les femmes fort laides. Les Coyapos étaient les premiers Indiens qu'il voyait; il les comparait avec la race caucasique.

 <sup>(3)</sup> Voyage dans le district des Diamants et sur le littoral, II, 20.
 (4) La mémoire du docteur Pohl-l'a certainement mal servi quand il

a dit le contraire.

vait fort blen le portugais et faisait partie de la compagnie des pedestres. Suivant mon usage, après avoir écrif ces mots, je les lus à cet qui me les avait dictés, afin de saveir s'il les entendait, et si, par conséquent, je ne m'étais point trompé:

Dieu, puháncá.
Soleil, imputé.
Lune, puturuá.
Etoiles, amsití.
Terre, cúpa.

L'u, dans ce mot, participe de la prononciation d'iou français.

Homme , impuaria.

L'r se proponce la bouche fermée et participe du son de l'I

Femme , intera.
Enfant à la mamelle , nhontuára .
Garçon , iprintué .

Fille , iprontuaria.
Un blanc , cacatéta .
Un nègre , tapanko .
Une nègresse , tapankocua .

Un Indien , panariá. Tête . icrian.

Cheveux, iquim. Yeux. intó. Nez. chacaré. Bouche, chapé. chuá. Dents, Oreilles. chiccré. .impudė. Cou, chucóto. Poitrine. Ventre, itú.

cajone.

inc6.

Bras : ípá. Mains, chicria. Cuisse. icria. Jambes, ité. Pied, . ipaá. Morceau de bois. poré.

L'r participe du son de l'é parachó. Feuille, patso. Fruit. iguitachó. Cheval, Tapir, icrite. Cerf, impó. Oiseau, itchune. Plumes, impantsa. Chique (Pulex penetrans), paté. Arc. itse.

Flèche,

Eau, Rivière. pupti. Viande, jóbo. Poisson. tépo. Bon . impéimparé. Joli, intompéiparé Laid, intomarca. Blanc, macácá. Noir, cotú. Rouge, ampiampio. Petit , ipanré.

. An fort lou

incréti. Je danse,

Comme pour les divers vocabulaires (4) que l'on trouvera dans mes deux relations précédentes, je me conforme ici à l'orthographe portugaise, qui généralement est béaucoup plus d'accord que la nôtre avec la manière dont on prononce, qui admet une accentuation prosodique (2) et peut indiquer des voyelles nasales.

Il est impossible de tirer des conclusions générales du court vocabulaire que je viens de donner; cependant je puis croire que la langue des Coyapós admet une certaine similitude dans des mots qui représentent des choses ou des

- (i) J'aj publé successivement, dans mon Yoqque dans les provinces de Rio de Janciero et de Winas Geraer, un petit vocabulair de la hangue des Coroados (1, 46), de celle des Malal's (1, 427), des Moncehos (id.), de solici (id.), des Muchacilis (II, 23)), solocudos (II, 15), des Machacilis (II, 23)). Mon Yoqque dans le district des Diamanta et sur le Littoria du Brésit présente (II, 293), pour un certain nombre de mots, les differences qui cistent entre le dialecte actuel de S. Pedro dos Indios, celui de Villa Nova de Almida de la lingua perra, Lelle que les jossitis Férrievirent dans leur dictionnaire, auvrage composé probablement dans le xyr siècle.
- (2) It se prononce ou; nh, gn; l'accent tumbe généralement sur la préputitiene spillab, à moins que le signe "instituje une ou plusienes syllabes accentrées; quand l'accent est indiqué sur la lettre o, elle se prononce comme dans notre mot or; l'a eccentia é le son de notre é; im final est un i très-nasal; ão un on également for insal. Pour avoir voilu suivar l'orthégraphe allemande, M. Poll, dans son vocabulaire, a été forcé de commettre plusienes errenrs; ainsi, act touvant pas, dans sa langue, de lettre qui corresponde au f des protragais et des Français, il a écul cathoné pour regioné, et, ne pouvant peindre le son du na portagais ou pur français, il a éculi estapanto pour fapenho. Je an ha portagais ou pur français. Il a dumis français pour fapenho. Je an ensistence sofficiante de la langue portugaise, il ne lui seit échappé quelques mépriess. Si, par exemple, leigh ére util eru un homme blanc, il n'est guêter vraisembable qu'irje, pris, évidemment un composé d'ipp, si guête un réparte en général.

qualités offrant quelque analogie. Ainsi impéimparé veut dire bon; intompeiparé, joli; impuaria signifie homme, et iprontuaria, fille; chicria, mains, icria, cuisse.

Tous les Portugais-Brésiliens s'accordent à dire que les Coyapós ont un caractère fort donx (1): Ces Indiens, il est vrai, se querellent quelquefois les uns avec les autres; mais ce n'est jamais qu'à cause des femmes. Le seul tort que leur reprochent les Portugais est cette propension qu'ils ont à s'enfuir dans leurs forêts : or on sent que ce reproche tombe sur les Portugais eux-mêmes: si les Covanos n'avaient nas à se plaindre de leur condition présente, ils ne retourneraient pas à leur ancienne manière de vivre, dont ils sentent bien les graves inconvénients. Ces Indiens sont, d'ailleurs, comme tous les autres, insouciants et entièment dépourvus de prévoyance. Pour faire la récolte des légumes qu'ils cultivent dans leurs plantations particulières, ils en attendent rarement la maturité parfaite : ils ne songent point au lendemain, n'amassent jamais, ne vivent que dans le présent et sont souverainement heureux quand ils peuvent satis-

(1) Un homme fort distingué, que je vis à Ubi en 1816 et qui vefait de Goyar, avait autoet ave lui d'eut Cropards dont il avait hait ses, domestiques. Ces indiens partiaient portugais et qu'étaient gubre moins civilisés que les multières d'une classe inférieure. L'un d'eut avait une sagacité étonannte pour retrouver les hommes et les bêtes de somme égarés dans les fortes : in leu la falhis ; pour le guider, que les restes d'une feuille brontée par un mulet ou une herbe combée par les pieds d'un homme. Ces deur Copaps se voulturent point vire les Corondos, encore sauvages, qui se trouvaient à tible en même temps qu'eux (Popage dans les provinces de list de L'ancier, cet., 1, 37 et siun'), soit à cause de L'hoignement que les divenses peuplades ont souvent les unes pour-les autres, niet plutôle purce que la rue de du navarge est, pour l'indien, civilisé, un sujet d'humilistion, lui rappelant l'état où il a été du-mème, cetuit, du moins, où étaient ses noctères.

faire leur goût pour la viande, pour l'eau-de-vie et le tabac (1).

Les Coyapós possèdent donc aussi peu que les autres Indiens les qualités nécessaires pour vivre au milieu de notre civilisation toute fondée sur l'idée de l'avenir : il leur faudrait des tuteurs bienfaisants, comme ceux qui firent fleurir les aldeas de la côte et les réductions du Paraguay; ces tnteurs, on les a pour famais enlevés aux Indiens, et bientôt il ne restera plus rien des anciennes peuplades indigènes qui couvraient jadis la terre du Brésil (2). Dans ce même lieu qu'habitaient les Coyapós, lors de mon voyage, avaient vécu, comme on le sait déjà, d'autres Indiens, les Acroas, puis les Carajás et les Javaes; cinquante ans ont suffi pour les faire disparaître tous ,et en trente années les Coyapós eux-mêmes ont été réduits à deux cents de six cents qu'ils étaient d'abord. De nouvelles immigrations d'individus entièrement sauvages, si elles ont eu lieu, ce qui n'est pas absolument impossible, comme on le verra tout à l'heure, auront pu prolonger l'existence de l'Aldea de S. José; mais elles auront accéléré l'anéantissement de la peuplade entière; et bientôt le voyageur qui cherchera cet aldea ne trouvera plus que des ruines et la continuation d'un désert.

Les Portugais ont communiqué les maladies vénériennes aux Coyapós, et, comme ceux-ci n'ont aucun moyen de s'en

<sup>(1)</sup> La doucent, qui, commis où volt, est, chez les Coyapis, une qualité naturelle, tend à prouver que les craautés reprochées à leurs ancitres n'étaient que des représailles. Si, des l'origine, on s'était conduit avec ces sauvages comme le fit depuis le soldet Luiz, on aurait certainement obleun des résultats semblablés.

<sup>(2)</sup> Voyez ce que j'ai écrit sur les findiens dans mes deux premières relations.

guérir, il paraît qu'elles contribuent beaucoup à les détruire. Ces hommes enfants, n'ayant point de guide, se livrent à tous leurs caprices et hâtent fort souvent la fin de leur existence : presque tous furent, il y a quelques ànnées, attaqués de la rougeole; au milieu de la fièrre, ils allaient se baigner dans l'eun froïde, et il·eu périt-plus de quatre-vingts. D'ailleurs, je n'en ai pàs vu un seul qu'elt un goître, difformité qui défigure tous les pedestres, leurs surveillants, et qui, comme on l'a vn.; est presque générale à Villa Boa.

D'après les renseignements que J'ai pris, il parait que non-seulement les Coyapós encore savarges n'ont point de culte, mais encore qu'ils n'ont aucune idée de la Divinité. Pour dire Dieu, ceux de l'aldée se sèrvent, il est vrait, du mot pubatica, qui n'est certainement emprunté ni du portugis ni de la fingoa grail (1) partée jadis par les Portugais Paulistes; mais le terme par lequel ils désignent le cheval, n'a aucun rapport non plus avec le mot portugais corallo ou le môt de la fingoa grail, cobarni, et cependant lis ne conpunissent cet antinal que depuis l'arrivée des Portugais dans leur pay (2). A l'exception d'un petit nombre de vieillards auxquels on n'a pu apprendre les prières les plus

<sup>(1)</sup> La jingou gerâl dant celle das Indiças de la côte. Les gémites maient campos la grammine et le dictionaire, cell e sais (és dopiée par les Paulistes qui vivaient au milleu des Indigères. La Ingou géré et le ganaraj des réductions du Paragiay sont des dinèces du mont général et ganaraj des réductions du Paragiay sont des dinèces du moient dione, toyet mon Popigu dans le district des Diamentiest sur le lifetural du Paral, II, 11).

<sup>(2)</sup> Arant la décourette des Cosapés à avaient également vu aucun Africain; mais ils n'ont pas forge de terme pour designer un bègre: leur moi tapanho vient éridemment, de tapanhung, qui, dans la tingoa geral, signife nior.

courtes et quelques réponses du catéchisme, tous les Indiens de l'aldea ont reçu le baptême ; ils se marient devant leur curé (1), et quelques-uns même vont à confesse. On peut croire cependant que les idées qu'ils ont du christianisme sont bien superficielles, car le curé de l'aldea se contentait (1819) d'y aller dire la messe tous les dimanches et passait le reste du temps à sa sucrerie de la Conceição, située à 2 legoas de S. José, ou à celle de S. Isidro, qui est beaucoup plus éloignée encore. Personne, dans le pays, ne trouvait cette conduite condamnable, parce que personne ne s'imagine qu'un curé ait d'autres devoirs à remplir que de dire une messe basse chaque dimanche et de confesser ceux qui se présentent. Et cependant, qu'elle était belle la mission du curé de l'aldea! il pouvait rendre chrétiens ces hommes-enfants si doux et si dociles; les protéger contre leur propre imprévoyance et contre les vexations de leurs surveillants, prolonger leur existence par de bons conseils, les civiliser autant qu'ils sont susceptibles de l'être, devenir pour eux une seconde providence : il faisait du sucre! Ceux des Coyapós qui vivent encore dans les bois sont soumis à un cacique général qui a sons lui plusieurs capitaines : dans l'aldea, les Portugais ont donné les titres de colonel, de capitaine, d'alferes (sous-lieutenant) aux individus les plus considérés de leurs compatriotes. Cest un moyen fort innocent et peu coûteux d'exciter l'émulation de ces Indiens.

<sup>(3)</sup> Jusqu'en 1832 inclusivement, l'Aldes de S. José a formé une paroisse qui dépendat du district de la cité de foyar (Da Silva e Sousa, Mem. estat., 3); mais, en 1833, de l'a compris dans le district de la nouvelle ville de Jaragua (Milliur et Lopes de Moura, Dice: Braz., 1, 527).

Les Coyapós de S. José ont appris des Portugais à construire des maisons, à cultiver la terre, à filer le coton, etc.; mais ceux de la même nation qui vivent encore au milien des bois ne connaissent d'autre industrie que celle de faire dés arcs, des flèches el l'espèce de panier qu'ils appellent jueunu (1), dont l'usage, comme on l'a vu, s'est conservé dans l'aldea.

On fait ces jucunus en prenant deux feuilles de bority (Mauritia vinifera); on divise en lanières étroites les felioles qui les composent et forment l'éventail; on tresse les lanières d'une feuille avec celles d'une autre feuille, et il en résulte une sorte de corbeille, elliptique ouverte sur les côtés, à laquelle on ajoute pour anse une longue tresse flexible faite également de bority. Pour se servir de ces corbeilles, on y introduit une natte mince et elliptique roulée en cylindre : quand celle-ci est presque pleine, on y passe une seconde natte roulée comme la première, et, de cette façon, on peut élever ces espèces de paniers fusqu'à la hauteur de 4 pieds et même davantage. Les nattes dont je viens de parler sont faites chacune avec une feuille de bority dont les folioles, également partagées en lanières étroites et tressées les unes avec les autres, sont retenues par l'extrémité du pétiole qui forme un des bouts de la natte.

Les Coyapés se couchent sur des giraos quand ils en ont, mais plus souvent ils dorment étendus par terre et sans oreillers sur les nattes mines et extremement étroites dont je viens de décrire la fabrication.

<sup>(1)</sup> Je crois que le docteur Pehl se trompe quand il appelle ces paniers piapa.

Chez ces Indiens, comme chez toutes les peuplades que , j'avis visitées jusqu'alors, ce sont les femmes qui transportent les fardeaux. J'ai vu sur le dos de ces pauvres créatures d'énormes faisceaux de bois ou des jucumes pleins de mandubis (Arachis hypogea) qui descendaient jusqu'au milieu de leurs jambes, et étaient simplement retenus par l'anse, passée comme un bandeau sur le sommet de leur tête.

C'est de la même manière que ces femmes portent leurs enfants lorsqu'elles vont au travail et qu'elles veulent conserver le libre usage de leurs bras. L'enfant est assis sur une liane retenue par le front de sa mêre; il a les jambes appuyées sur les hanches de celle-ci, et il se cramponne à ses épaules avec les mains.

Tant qu'il y a quelqu'un dans la chaumière des Loyapós, on y conserve du feu, et les hommes comme les femmes sont ordinairement accroupis tout autour.

Ce n'est cependant point dans l'intérieur de la maison que l'ou fait cuire la viandé. Les femmes, qui sont chargées de ce soin, creusent des trous dans la terre; elles met tent des pierres au fond, et par-dessus elles allument du feu qu'elles retirent lorsque les pierres sont rouges. Alors elles arrangent sur celles-ci les morceaux de viande qu'elles veulent faire cuire; puis vient un lit de feuilles, et de la terre achève de remplir le trou. De cette manière, la viande qu'elle autit inégalement; mais j'ai out dire à des Portugais qu'elle avait un fort bon goût (4).

<sup>(1)</sup> Cette manière de faire cuire la viande était en nsage chez les plus anciennes peuplades brésilientes, les Tupinambas et les Tapuyas, et elle se retrouve dans les fles de la mer du Sud (Français Denis, Brésit, 18).

Les Coyapós faisaient autrefois nne boisson forte avec des piments; mais ils y ont presque entièrement renoncé depuis qu'ils connaissent le tafia (cachaça).

Dans l'état de demi-civilisation où ils sont actuellement, ces Indiens ont conservé plusieurs de leurs anciens usages. Ainsi, lorsqu'il meurl parmi eur quelqu'un de consideré; ils se font eux-mêmes des blessures à la poitrine avec de petités flèches, ou bien ils se donnent de grands coups sur la tête, pour en faire sortir le sang.

'S'il leur nait un enfant, ils ne se contentent point du nom de baptème portugais; un des anciens de la peuplade en donne encore un autre au nouveau-ne, et c'est ordinairement celui de quelque animal.

Les mariages se célèbrent par un grand repas et par des danses pendant Jesquelles la mariée tient une corde attachée à la tête de l'époux ; usage emblématique qui n'a besoin d'aucune explication.

Devant presque toutes les maisois des Coyapós, je vis des morceaux de gros troncs d'arbres, de 2 à 3 pieds de longueur, qui, évidés aux deux bouts dans leur imilieu, se berminent, à chaque extrémité, par un bord épais, long de 2 à 5 pouces. Ces morceaux de bois, appelés touro (1), servent à leur jeu favort. Un Indien prend l'énorne morceau de bois par les deux bouts, le charge sur ses épailles et se met à courre de toutes ses forces ; un second Indien court après lé prémier, et, quand il l'a attrapé, il lui enfève le morceau de bois, le place à soit tour sur son dos, sans interrompre as course, la continue tant qu'il n'est pas remierrompre as course, la continue tant qu'il n'est pas remier propresse de la continue tant qu'il n'est pas remier par le continue tant qu'il n'est pas remier de la continue tant qu'il n'est pas remier par le continue tant qu'il n'est pas remier par le continue tant qu'il n'est pas remier par le continue tant qu'il n'est pas remiers de la continue tan

<sup>(1)</sup> Ce mot, en portugais, signifie un taureau, mais, dans la langue des Coyapos, il a, comme on voif, un sens tout à fait différent.

placé par un troisième, et ainsi de suite jusqu'à ce que l'on arrive à un but désigné (1). C'est au temps de Paques que ces Indiens se livrent principalement à leurs réjouissances.

Avant de quitter S. José, f'allai rendre visite, avec le caporal commandant, à la personne de tout l'aldea pour lequelle les Coyapós avaient le plus de consideration : c'était une femme de leur nation, que l'on appelait, Doxa Dasanxa, petite-fille d'un cacique et veuve d'un sergent de pedestrés auquel le gouvernement de l'aldea avait été conflé. pendant longtemps. Dona Damiana parlait assez bien' le portugais ; elle était polie et avait un air gai, ouver et spirituel. Elle, me confirma ce qui m'avait déjà été dit par d'autres Coyapós, que ceux de la peuplade qui vivent dans l'état suvage o' ont aucune idée de Dien [2].

Dona Damiana avait formé le dessein d'aller chercher dans les bois ceux des Coyapós de l'*aldéa* qui avaient pris la fuite, et d'amener en même temps un grand nombre de ses com-

(2) Ce serait donc à tort qu'on a prétendu qu'ils adoraient le solejl et la lune, et surtout qu'ils sacrifiaient des victames humaines.

<sup>(1)</sup> Les micions Tapayas avaient un jue à peu pirès semblable. « Un suege fort tempraquable, dit M. Ferdinand Benis, distinguist ce peura ple des autres habitants du Brésil. Lorsque les-devins avaient ojdonné de change le lieu du campement, on même lorsque les jeut conseine crés commençation après le repas du spir, dei jeunes-gens se suissi-acté au pour persante et la portatent, et courant avec me pro-digeune rapidité, jusqu'à cè que la faigue les òbligest à dépoier ce fardem extre les mains d'un autre querret. Le victoir appartentie à celui qui avait fournit plus longue carrière (bresti, ?). » Nous avons dépà tu que les Coyapo fine curre le Nisande de lorteus passers, avaient d'un pourtant, ce me semble, téméraire de conclum que les Coyapo fine descendant afressieriement des Tipuysa, de trouve des contiurnes qui ont étit celles beaucoup d'analogie chez des pouples qui certainement n'ont en aucu rapport les vius avec les autres.

patriotes encore sauvages. Elle avait obtenu du capitaine général la permission de s'absenter pour trois mois et elle comptait blentôt partir. Je lui témoignai quelques doutes sur la réussite de ses projets : Ils me respectent trop, me répondit-elle, pour ne pas faire ce que je leur ordonnerai. D'après ce que me dit cette femme, elle entreprenait ce voyage dans la persuasion que ses compatriotes seraient plus heureux dans l'aldea qu'au milieu de leurs forêts. Les notions de christianisme que les Coyapós recoivent chez les Portugais, toutes faibles qu'elles sont, les élèvent réel-. lement beaucoup au-dessus de leurs compatriotes encore sauvages dont l'existence est purement animale; ces derniers sont plus libres peut-être, mais les autres goûtent quelques-unes des douceurs de la civilisation , leur nourriture est assurée et ils ne sont point exposés à toutes les intempéries des saisons. Avec des hommes tels que ceux qui civilisèrent les Indiens de la côte, les Coyapós de S. José eussent été parfaitement heureux.

## CHAPITRE XXII

## L'OR ET LES DIAMANTS DE RIO CLARO.

Départ de S. José. - La Fazenda d'El Rei. Ses bestiaux. Sa destination. - Un Indien chavante. - Idée générale du pays qui s'étend de la Fazenda d'El Rei au Rio dos Piloes. - Halte en plein air à Tapera. -L'Aldea Maria. - Halte en plein air sur le bord du Rio Fartura. Carrapatos. Nuits froides .- Halte en plein air à Porco Morto .- Journée enquyeuse. La Torre de Babel, Campos Incendiés. - Halte sur le bord du Rio, dos Piloes. - Détails sur cette rivière. Dissertation sur le minhocao des Goyanais. - Le hameau dos Pilões. Il est situé sur le Rio Claro. Ses maisons; son église. Son histoire et celle de l'exploitation des diamants du Rio Claro. - Les habitants uniquement occupés de la recherche de l'or et des diamants. - Avantagés qu'ils aurajent à cultiver la terre. - Bijoux d'or des femmes. - Chercheurs nomades d'or et de diamants. - Les trois manières d'extraire les diamants et l'or du Rio Claro. - Les esclaves des diamants. - Le détachement de-militaires cantonnés au hamean dos Pilões. Combien il est' facile aux contrebandiers et aux criminels de se soustraire à leurs recherches. - Mon petit diamant. - Détails sur le Rio Claro. Insectes malfaisants. - Tentatives inutiles pour former une collection de poissons.

Après avoir pris congé de Dona Damiana (le 8 juillet), je me mis en route avec ma petite caravane et un pedestre que le caporal commandant me donna pour guide. Je voulais me rendre au village de Pilões, situé sur la route de Villa Boa à Matogrosso, et de là au Rio Claro, riche en or et en diamants (4).

Dans un espace de 2 legoas nous trouvâmes des bois peu élevés, marchant toujours parallèlement à la continuation de la Serra Dourada, et nous arrivâmes à la Fazenda d'El Rei (ferme royale), où je passai la muit.

Cette fazenda appartient au roi, ainsi que son nom Finique, et èlle est située sur les terres de l'aldeà. On n'y voit d'autres bâtiments que deux maisonnettes; mais, comme oi se borne à y élever des bestiaux et que, dans les contrées trópicales, des étables seraient plus nuisibles qu'utiles, on n'a besoin ici que d'un logement pour les hommes aux-

> > 0 legoa

L. A. da Silva e Sousa avai indique la disfance de la cité de Gopar au village de Pilòce comme étant de la légouar, Mattos (Lin, II, 130) admet l'exactitude de ce chiffre pour le chemin qui passe par S. Joée; mais, quand il arrive aux détais, il compte 2 (1epara : 8 de la cité de 60½x à S. Joée, 6 de S. Joée à l'Aldre Maria, 7 de l'Aldre Maria à l'arraial dos Pilòces (Lin al Carlos de S. Joée, par Arras, Guragulho et Conceição; e) es usis d'accord avec l'estimable susteur de l'Iniverario sur la distance de S. Joée à l'Aldre Maria avillage de Pilòce ou, si l'on yeut, du Rio Claro. Existe-t-il un chemin plus court et glamenta bandoment Mattos, qui ne paraît pas avoir visif ce carlon, auriati-il (de induit en ercuir par les renseignements qu'il a reçus? Cyst cque je ne saguas de motte.

quels sont conflés la garde et le soin du troupeau : c'étaient, lors de mon passage, deux pedestres et un Indien de là peuplade des Chavantes qui habite le nord de la province de Goyaz. On comptait, à cette épaque, 400 bêtes à cornes sur les terres de la Farenda d'El Rei. Les pôturages de cette ferme sont excellents, fes bestiaux y multiplient beaucoup, et l'on a est point obligé de leur donner du sel, parce qu'il existe dans le pays comme dans le Sertão de Minas (1) des terrains salpétrés.

Quand le gouverneur de la province passait quelques jours parmi les Indiens dè l'aldea, ce qu'il faisait quelquifois, la Fazenda d'El Rei lui fournissait le bétail nécessaire pour sa consommation. De temps en temps, on envoyait aussi in bourl aux Coyapés; mais, comme ces Indiens ont pour la viande la même passion que toutes les peuplades de leur race, ils se plaignaient beaucoup de ce qu'on leur économisait ce mets favori.

Si tous les Chavantes ressemblent à celui qui soignait les troupeaux de la Fazenda d'El Rei, cette nation doit être plus belle encore que celle des Coyapós. Ce jeune homme était grand, sa tête n'était pas extrêmement grosse; il avait de beaux veux, une figure ouverte et agréable [2]. Dans

<sup>(1)</sup> Voyage dans les provinces de Rio de Janeiro et Minas Geraes, ll, 317.

<sup>(2)</sup> Un savesti noquel no dois d'immanuses recherches sor une partie de l'Aurièque capquole, naisi qui a seelmenist relable deutleurs issants à lis de Jaseiro et n'a pu voir qu'un Indien appartienant un Brésil (As. 1970s., Foyage, 11), 349), a été cartaine, par sons siejst, A claisor les indigènes de ce vasta empire, et, après les avoir rangés tous sous le titre de 'race brasilio-qu'arantenier, il dirise cette race en deux nations, pararans et boûceude, entendant par le moi nation toiset rénation d'hommes qui portient une l'angue mêmant d'une courre-commune d'hommes qui portient une l'angue mêmant d'une courre-commune.

leur langue, les Chavantes ne peuvent se faire comprendre des Coyanos; mais ils entendent, m'a-t-on dit, plusieurs autres nations qui, comme eux, habitent le nord de la province.

- J'ai tâché de résoudre le problème de l'origine des-

(L'homme américain, I, 9; II, 249), Les Botocudos, d'un côté, et, de l'autre, les Guaranis avec les Indiens de la côte, ceux que j'ai appelés la sous-race (upi (Voyage dans les provinces de Rio de Janeiro, etc., II), forment certainement deux groupes distincts et bien tranchés; mais, ensuite, je ne vois plus de classification possible. D'après la définition citée plus baut, nous pourrois mettre ensemble les Malalis, les Macnuis et les Machaculis, qui, évidemment, parlent des dialectes d'une même laugue; mais nous serons obligés de séparer d'eux les Monochós et les Coroados, et cependant, selon les traditions des Malalis, tontes ces penplades ont une origine commune : les Malalis, les Macanis et les Machaculis, qui vont ensemble, appartiendraient aussi pen any Guaranis qu'aux Botocudos, et il en serait de même des Coroados, des Monochos et des Covanos, également distincts entre eux (vovez les vocabulaires que j'ai donnés dans mon Voyage dans les provinces de Rio de Janeiro, etc., 1, 46, 427, II, 47, 154, 213, et mon Voyage sur le littoral du Brésil, 11, 293). Si, à présent, nous prenons pour base de la classification les caractères extérieurs, il est incontestable que nous trouverons deux nations bien distinctes dans les Botocudos et les Indiens de la côte : à la rigueur, nous pouvons rapporter à ces derniers les Malalis, les Macunis, les Machaculis; mais nous ne devons pas, je crois, en rapprocher les Coroados, marqués d'une empreinte particulière de laideur, et encore moins ferens-nous d'eux des Bolocudos. Personne n'aurait certainement eu l'idée de prendre pour un Botoeudo ou pour un Guarani ce Panhame que j'ai vu à Passanha et qui ressemblait tant à nos paysans français, et il m'est tout aussi impossible de confondre avec ces deux natious les Coyapos et ce bean Chavante dont je viens de parler. Le savant auteur que l'ai cité plus haut s'est vu forcé, je le répète, de faire entrer dans sa classification générale des peuplades qu'il ne connaissait pas : s'il avait parcouru le Brésil comme l'Amérique espagnole, il aurait reconnu que la classification qu'il admet pour sa race brasilio-guaranienne est loiú de comprendre toules les peuplades du Brésil; il aurait reconnu que, si les caractères qu'il attribue à cette race entière convienneut adidiomes de l'Amérique (1); ces hommes-enfants disparaissent devant notre race prévoyante et usurpatriee, et bientôt il ne restera de leurs langues que des vocabulaires toujours incomplets, presque toujours très-inexacts.

"De la Fazenda d'El Rei jusqu'à l'endroit où nous réjoigonlmes la route de Villa Boa à la province de Matogrosso, il faut compter environ 16 à 17 legoas. Nous mimes quatre jours daus ce voyage: quelques personnes le faisaient sans doute, lorsque l'Aldei Maria, dont je parlerai bientôt, était encore habité; mais, à l'époque de mon passage, qui que ce fût n'avait besoin de traverser cecanton. Depuis que javais quitté Rio de Janeiro, je n'avais pas vu un pays aussi désert; si l'on excepte les ruines de l'Aldea Maria; je ne découvris, pendant ées quatre jours, aucun vestige d'habitation, je n'aperque aucune créature humaine (2). En

mirablement hien aux Guaranis de la province de Missien, ils sout lain de de s'appliquer aussi extacement aux autres ignuplades, oc que provaves de s'appliquer aussi extacement aux autres ignuplades, oc que provaves les descriptions spéciales que l'ai données de plusienrs d'entre elles et est seule plusse, par laquelle da rédonce indique comment, dans l'Addes de de Douvro (et non Duro), on peut distinguer les véritables Indiens des hommes de song melangé : à li si very est yet roccopic the pure foldates poblemes de l'entre de l'entre

(1) Chap. II du 1er volume de cet ouvrage!

(2) Matios dit (18m., II, 137) que la route de Goyar au Rio Claro, pado S. José, a cessé d'être fréquentée nou-seulement à cause de l'abandon de l'Aldéa Maria, mais parce que les pâturages n'y soit pas aussi lours que sur l'autre route, et que lon a peur d'être attaqué par les folières Coyapós du village de S. José: persoune, à l'époque de mois voyage, ne parsissait avoir une semblable cerajnte.

certains endroits, les traces du sentier que nous suivions avaient presque entièrement disparu; dans d'autres, il était extrêmement pierreux et embarrassé par des troncs d'arbres, des branchages, des lianes qui fermaient le passage; ailleurs il devenait d'une roideur extrême, et il nous semblait que nous allions nous précipiter au fond d'un ravin obscur. Le pays est quelquefois égal, plus souvent il est montueux. En général, il présente de grands bois; de temps en temps, on y voit aussi des campos parsemés d'arbres rabougris ; la sécheresse continuait à être excessive ; je ne trouvais aucune plante en fleur. Des myriades d'insectes malfaisants de toutes les espèces ne nous laissaientpas un seul instant de repos. Quand le soir approchait, nous faisions halte sur le bord de quelque ruisseau, et nous couchions en plein air. Pendant le jour, la chaleur avait souvent été insupportable; la nuit, j'étais transi de froid, et souvent je soupirais en vain après un peu de sommeil.

Quelques détails achèveront de faire connaître ces dé-

Le jour on je quittat in Farenda d'El Rei, je continuai à marcher parallelement à la continuation de la Serra bourada; cependant le pays que je parcourus est assez égal. B' offre un mélange de forêts et de campos où dominent les premières; mais ce sont des pâturages que le chemin traverse presque toujours. Il semblerait que les campos d'un pays généralement boisé doivent offrir plus d'arbres que ceux des contress où il existe pen de bois; mais il n'en est pas ainsi dans ce canton; les arbres des pâturages y sont, au contraire, je ne sais par quellé cause, fort éloignés les uns, des autres.

Après avoir fait 3 legoas, nous nous arrêtames, pour y

passer la núit, dans un campo, sur le bord d'une petite rivière, au lieu appelé Tapera (maison ruinée). Mes effets furent placés sous des boritys; mais, comme ces Palmiers donnent peu d'ombrage et que le soleil était encore excessivement ardent, mes gens me firent une petite baraque avec des bâtons et les cuirs destinés à recouvrir la charge des mulets.

Pendant toute la nuit, le froid fut excessivement vif et m'empêcha de dormir; le lendémain, comme cela était déjà arrivé la veillé, la chaleur commença vers dix heures du matin et devint bientôt insupportable. Cette alternative de froid et de clauda égissait fortement sur mes nerfs et tendait à diminuer mes forces. Ce jour-là, nous continulames à avoir à notre gauchie le prolongement de la Berra Dourada, qui n'a ic ej que ne hauteur peu considérable. Quique le pays soit totijours très-boisé, le chemin traverse, presque sans interruption, des campos dont les teintes grisdtres attrisaient nos regards.

A une demi-lieue de l'endroit ou nous fimes halte, nous passàmes par l'Aldea Maria, qui, comme je l'ai dit, fut autrefois habité par les Coyapós, et qui, alors entièrement abandonné, servait de repaire aux chauves-souris et aux insectes malfaisants (1). Les bâtiments qu'on y voyait encore, la maison du gouverneur, la caserne et le magasin étaient grands et d'un joil aspect, mais disposés sans aucune symétrie. C'était derrière ces édifices qu'avaient été

(4) Selon Mattos (tim., II, 139), l'Aldee Maria aurait été fonde pour des indiens Coyap.s qu'on y aurait envoyés du village de S. José, D'après les autorités les plus graves, c'est, au contraire, de l'Aldea Maria, comme on Fa.va plus haut (page 99), que les Coyapos ont été transportés à S.-José pour sitecédée aug Karases è aux Carriss, qui s'étainet dispersés. construites les chaumières des Indiens. Ces hommes visitent souvent leurs anciennes demeures (†); ils n'y pensent point sans chagrin, et je ne pus m'empécher de partager leurs regrets. Si l'Aldea Maria n'a pas la régularité de S. José, il est situé plus agréablement, et la Serra Bourada, assez éloignée, jette de la variété dans le paysage, sans masquer la vue (2).

Nous avions fait 3 legous et demie quand nous mimes pied à iterre suir le bord de Rio Fartura (rivière abdindance), que nous avions passé avant d'arriver à S. José, mais qui n'est là qu'un ruisseau et forme déjà ici une petite rivière. Nous nous établimes dans une espèce de salle formée par des arbres touffus, et j'aurais trouvé e lieu fort agréable si nous n'ensions été dévorés par d'innombrables carrapatos et forcés de nous visiter le corps à chaque minute, ce qui me faisait perdre un temps considérable.

La nuit fut encore extrêmement froide, et, quoique mou lit eût été placé auprès du fea, je restai très-longtemps sans péuvoir fermer l'œil. Dans, cette saison, la rosée est fort abondante; à la fin de la nuit, les feuilles des arbres sont presque aussi mouillées que s'il était tombé de la pluie, et, quand je me levais, ma couverture était presque humechée.



<sup>.(1)</sup> Pout, Reise, 1; 409

<sup>(2)</sup> L'esdinable auteur bresiliere da Caulia Mattos dit (Itin., II., 130) e qu'il cuiste encore dans ce lieu (Neite lugar ainda hoje permahence, étc.) ine fazerada qui appartient à la nation, et ou l'on dève du hétail. Cet établissement, ajonte le même écrivair, ne douné dis-hécédece qu'à son administrature et aux presonnes qu'il est bien aise sa d'obliger. » Il est évident qu'il est les question de la Fazenda d'El Rev. qu'il est les question de la Fazenda d'El Rev. qu'il est les questions de la Fazenda d'El Rev. qu'il après lo changement de gouvernement, sera dévieux une propriét nationale: mais cette fazerada n'est point située au lien où était J'Aldes Maria , elle l'est à 3 Fagons et dominé de cette hôtee et. 2 de s. José.

Le pays que je parcourus au delà du Rio Fartura, dans une longue journée de 8 legoas, est montagneux, couvert de forêts, et n'offre que de très-petits intervalles, parsemés seulement d'arbres rabougris. Les bois, comme tous ceux que j'avais vus jusqu'alors dans cette province, sont loin d'avoir la majesté des forêts vierges de Rio de Janeiro on même de Minas; néanmoins, dans les endroits bas et humides, ils se font aussi remarquer par leur vigueur, et partout ils présentent un épais fourré d'arbrisseaux qui donnent beaucoup d'ombrage et de fraicheur.

Nous fines halte au lieu appelé Porco Morto (cochon mort), sur le bord au un très-petit ruisseau, dans une vallée profonde et fort étroite, entourée de montagnes convertes de forêts. De grands arbres formaient au-dessus de nos têtes une voite épaisse : eelte sojitude semblait séparée du reste de l'univers; cependant il était impossible de jouir de la heauté de ce lieu, à cause des milliers d'insectes de toute espèce qui nous y dévoraient. De petites ubeilles noires entraient dans nos yeux et nos oreilles; des borrachados (1) nous piquaient le visage et les mains; nous ne pouvions faire un pas sans être couverts de carrapatos de toutes les grandeurs; enfin nous n'étions pas même exempts de moustiques et de paces pénétrantes.

Mes gens, au commencement de la nuit, jetèrent dans notre feu le tronc tout entier d'un grès arbre mort; mon lit fut dressé tout auprès ; j'étais gelé d'un côté; je brâlais de l'autre et ne pouvais dormir, Tout à coup, des cris effrayants frappent mes oreilles : a onça, a onça (le juguar, le jaguar)! Je me jette en. bas de mon lit et me dirige du côté où ècs

<sup>(1)</sup> Fai décrit cet insecte dans ma première Relation.

clanicurs renaient de se faire entendre, C'était le bon Lanaotte dui les ávait poussées, Qu'avez-vous, mon ami? m'écrial-je, All-monsieur, me répondit-il, je révais que l'once, me mangeait. Pendant la journée, nos mulets avaient souvent donné tons les signes de la terreur, et mes gens avaient fini par voir, aux les sable les traces d'un jaguar. Il n'avait été question que du jaguar dans ma petite caravane, et l'inogimation effrayée du pauve Larnoute lui avait montré, pendant son sommeil, ce féroce animal occupé à déchirer, ses membres.

La journée suivante fut peut-être la plus ennuveuse de tout mon voyage. Nous traversames d'abord des bois où nous avions de l'ombre et de la fraicheur; mais, ensuite, nous entrâmes dans des campos ou la chaleur était insupportable. Quelquefois le chemin est montueux, plus souvent il est egal ; presque toujours il suit une vallee fort large ou pour mieux dire, une plaine allongée, bordée de montagnes couvertes de bois. Celles de la droite sont les plus élevées; en quelques endroits, elles s'élancent presque à pic ; là, par conséquent; elles doivent être fort sèches : aussi les arbres qui y croissent étaient-ils, lors de mon voyage, presque entièrement dépouillés de leurs feuilles: Le sommet de ces montagnes est, en général, assez égal; néanmoins, en deux endroits différents, elles sont couronnées par des éminences qui ressemblent à un château fort accompagné de ses tourelles et ajoutent à l'austérité du paysage : c'est peut-être à l'une de ces montagnes que les premiers aventuriers coureurs de déserts (sertanistas) donnerent le nom de Tour de Babel (Torre de Babel) (4). Dans

<sup>(1) .</sup> Sons le gouvernement d'Antonio Furtado de Mendonca, en 1770

plusieurs fonds marecageux, ie retrouvai l'immobile et majestueux bority, qui s'harmonise si bien avec le calme du désert. Partout les campos avaient été récemment brûlés et les moucherons y étaient insupportables; ils se jetaient dans mes veux; pénétraient dans mes oreilles; me couvraient le visage et les mains, et, pour m'en débarrasser, l'étais obligé d'agiter sans cesse mon mouchoir. Je ne pouvais deviner qui avait pris la peine de brûler ces paturages sans maître et éloignés de toute habitation; mais, plus tard, on me donna l'explication de cette espèce d'énigme. Une femme qui habitait les environs du Rio Grande, limite de la province de Matogrosso, et possédait un troupeau nombreux de bêtes à cornes, était alors sur le point de quitter sa demeure pour aller s'établir au village d'Annicuns, et, d'avance, elle avait envoyé mettre le feu aux paturages qui avoisinent la route, afin que ses bestiaux v

ou 1771, dit Pizarro (Mem. hist., IX, 164), le capitame Francisco Soares Bulhões sortit de Jaragua avec une bande d'aventuriers, et. a gnidé par un itinéraire que lui avait donné Urbano de Conto, l'un des compagnons de Bartholomeu Bueno, il se mit à parcourir de vastes forets et des campos. Parmi les derniers , Bulhões en trónva un qui attira particulièrement son attention : au milien était une montagne formée de pierres qui semblaient avoir été arrangées avec, a art et à laquelle les plus ancieus sertanistas avaient donné le nome de Torre de Babel. Après de longs travaux et heaucoup de fatigues, nos aventuriers arrivèrent à un ruisseau riche en paillettes d'or : mais. avant reconnu que ce cautou faisait partie du pays où les affluents « du Rio Claro prennent leur source, et qu'il était compris dans les « limites des terres diamautines interdites aux chercheurs d'or, ils se retirèrent. » Pour parvenir au Rio Claro, Bulhões et ses sertanistas. partaut de Jaragua, avaieut fait probablement le même chemin que moi ; ce fut avant d'arriver au Rio Claro qu'il- virent la Tour de Babel ; ainsi il est assez vraisemblable que cette montagne est une de celles 15 S 12. dont je parle ici.

trouvassent, à leur passage, une meilleure nourriture;
Nous avions fait 5 legoa et demie, c'était une journée
interminable, lorsque enfin le bruit alfernativement sourd
et criard de la manjola, nous avertit du voisinage d'une
habitation; et bientôt nous arrivames auprès de quelques
misérables chaumières. L'y demandai l'hospitalité, mais on
me la refusa en me disant qu'il n'y avait de place mille
part, que la grange, séul endroit que l'on pat m'offiri,
était remplie de puese pénétrantés; et que je serais beancoup mieux sur le bord de la rivière. La petitesse de ces
chaumières me fit croire que l'on ne m'avait pas frompé;
cependant ce ne fut point sans humeur que je me résignal
a coucher enore une fois à la helle étoile.

Nons passémes à gué le Rio dos Filose et nons mus établimes sur la rive gauche, sous de grands arbres qui, ordinairement, servent d'edur aux caravanes; alors nous entrions daus le séritable chemin de Villa Boa à la province de Malograsso.

Le Rio dos Piloes prend sa source dans les environs d'Annicuns, coule du sud au nord (4) et se jette dans le Rio Claro. Pendant la sécheresse, il a fort peu de largeur; mais;

(14) Ce que fe dis cié de la source et du cours du Bio dos pilles equeliques descriptions de descriptions de des source que l'aix à intonio di Silva e Sousa assure que cette frisère prend aixsance vas le platea aippe l'attriot et qu'elle se dringe vers l'est (Mem. etc., 7). Le ne préfends pas decider entre ces deux auteurs ; cependant je serias porté a crive qu'il y a quelque errour dans l'indication du derniar. Init d'Alimpourt, Millet et Lopes de Moura font naltre 18 lio don Dillèce dans la Seria Bouras d'Imm. eign. 110 - piec. Braz., [1, 305].

— L'ai di ailleurs (vgl. 1, 311) que cette rivère avait été decouverte par le sécond Bunch pendant as première expéditon, mais que, selon l'enact. Canal, te fio dos Pillèss de Bucco n'était pas la rivère à laquelle en donne aujorn'hi et en mis.

dans le temps des pluies, il augmente d'une manière sensible, et alors on ne peut le passer que dans des piroques. On assure que cette trivier n'est guère moins riche en or et en diamants que le Nio Claro hit-mème, dont je parferai bientôt; mais, pour profiter de ces trésors, il finidrait des travaux considerables, incompatibles avec la panvreté des habitants du pays.

Luiz Antonio da Silva e Sousa dit (1), en parlant du lac du Padre Aranda, situé dans la province de Govaz, qu'il est habité par des minhocôes (2), et il ajoute que ces monstres, c'est ainsi qu'il s'exprime, ont souvent entraîné au fond de l'eau, où ils se tiennent ordinairement, des chevaux et des bêtes à cornes; Pizarro répète à peu près la même chose [5] et indique le lac Feia, qui appartient également à Goyaz, comme servant aussi d'habitation aux minhocoes (4). J'avais déjà entendu parler plusieurs fois de ces animaux et je les regardais encore comme fabuleux, lorsque ces disparitions de chevaux, de mulets et de bestiaux aux passages des rivières me furent attestées par tant de gens, qu'il me parut à peu près impossible de les révoquer en doute. Lorsque i étais au Rio dos Pilões, on me parla aussi beaucoup des minhocoes; on me dit qu'il en existait dans cette rivière et que, à l'époque des grandes éaux, ils avaient souvent emporté des chevaux et des mulets pendant que

<sup>(1)</sup> Memoria sobre o descobrimento, etc., da capitania de Goyaz, dans le Patriota, 1814.

<sup>(2)</sup> Pluriel de minhocão.

<sup>(4)</sup> Le lac Peia est situé dans la nouvelle comarça de Palma et dans le voisinage du village de Couros (Millier et Lores de Moura, Dicc. Bras., [, 368).

ceux-ci passaient la rivière à la nage. Le mot minhocap est un augmentatif de celui de minhoca, qui, en portugais; signifie ver de terre, et, en effet, on prétend que le monstre dont il s'agit ressemble absolument à ces vers, avec la différence qu'il à une bouche visible; on ajoute qu'il est noir, court, d'une grosseur énorme; qu'il ne s'élève point à la surface de l'eau, mais qu'il fait disparaître les bestiaux en les saisissant par-dessous le ventre. Lorsque, vingt jours environ après avoir quitté la rivière et le village de Piloes, je sejournai, comme on le verra, chez le commandant de Meiaponte, M. JOAQUIM ALVES DE OLIVEIRA, l'un des hommes les plus recommandables que j'aie jamais rencontrés, je le questionnai sur les minhocoes; il me confirma ce qui m'avait déjà été dit, me cita plusieurs exemples récents de malheurs causés par ces monstres, et m'assura en même temps, d'après le rapport de quelques pêcheurs, que le minhocao, malgre sa forme tres-arrondie, était un véritable poisson pourvu de nageoires. J'avais d'abord pensé que le minhocao pouvait être le Gymnotes Carapa qui, suivant Pohl (1), se trouve dans le Rio Vermelho; mais il parait, d'après cet auteur, que ce dernier poisson porte dans le pays le nom de terma termi, et d'ailleurs les effets produits par les Gymnotes ou anguilles électriques, bien connus, toujours selon Polil, des mulatres et des negres du pays qui les ont souvent éprouvés, n'ont rien de commun avec ce qu'on raconte du minhocao. M. le professeur Gervais, à qui j'ai communiqué mes doutes, a porté mon attention sur la description que P. L. Bischoff a donnée du Lepidosiren (2); et,

<sup>(1)</sup> Reise, 1, 360. - Voyez aussi, sur le terma termi ou termeterme GARDNER, Travels, 354.

<sup>(2)</sup> Annales des sciences naturelles, 2º série, vol. XIV, 116:

en réalité; le peu que nous savons du minhocão coincide assez bien avec ce que l'on dit de l'animal rare et singulier, découvert par M. Natterer. Ce naturaliste a trouvé son Lepidosiren dans des eaux stagnantes près du Rio da Madeira et de l'Amazone; on Indique le minhocao non-seulement. dans des rivières, mais encore dans des lacs. Il y a sans doute bien loin du lac Feia aux deux localités Indiquées par le voyageur autrichien; mais on sait que les chaleurs sont excessives à Goyaz. La Serra do Corumbá e do Tocantins, qui traverse cette province, est un des diviseurs les plus remarquables des eaux gigantesques du nord du Brésil et de celles du midi : le Rio dos Pilões appartient aux premières comme le Rio da Madeira. Le Lepidosiren paradoxa de M. Natterer a absolument la forme d'un ver comme le minhocão. Tous les deux ont des nageoires; mais il n'est point étonnant qu'on ne les ait pas toujours reconnues dans le minhocao, si, comme chez le Lepidosiren, elles sont dans l'animal du Rio dos Pilões réduites à de simples rudiments. Les dents du Lepidosiren, dit Bischoff, sont très-propres a à saisir et à déchirer une proie, et, à en juger d'après leur e structure et d'après les muscles de leurs machoires, elles « doivent être mues avec une force considérable. » Ces caractères s'accordent d'une manière merveilleuse avec ceux qu'il faut nécessairement admettre dans le minhocao, puisqu'il saisit fortement de très-gros animaux et les entraîne pour les dévorer. Il est donc vraisemblable que le minhação est une puissante espèce de Lepidosiren, et l'on pourra, si cette conjecture se changeait en certitude, appeler Lepidosiren minhocão l'animal du lac Feia et du Rio dos Pilões. Les zoologistes qui parcourront ces contrées lointaines feront bien de séjourner sur les bords du lac Fein, du lac du Padre

Aranda ou du Rio dos Pilões, pour arriver à une connaissance parfaite de la vérité, pour savoir d'une monière précise ce, qu'est le minhoca o, ou si, malgré le témoignage de tant degens, même des hommes les plus éclairés, son existence doil être, ce qui est peu vraisemblable, rejetée parmi les fables (1).

Au bord du Rio dos Piloes, mon lit avait été fait près du feu; cependant j'éprouvai encore, toute la nuit, un froid très-vif qui m'empecha de dormir.

Du Rio dos Pilões au village du même nom (Arraial dos Pilões) (2), il n'y a que 4 fieue. Le chemin qui y conduit traverse un large campo parsemé d'arbres rabougris et encissé entre deux rangées de collines.

(1) M. le genéral Raimundo José da Conha Mattos ne croit point, pour le présent, e cis Janis qu'il s'exprime, à l'existence des minhocèra : espendant i avonc que plusieurs personnes lui out affirmé que ce d'Alaint point des apinaux inaginaires; il ajoute même qu'un soldat lui a dit en avoir vu un dang le Rio Grande, à la frontière de Matogrosso; el lui en, a fait la description. Selon ce militaire, le minhoção aurat une loiagueir prodejuses, mais sperial usuceptible de se outratere; as peau, serial lisse, as bouche fort, petite et garnie d'une espèce de harbe, l'invarrario. Il).

(2) On pourrait octire Bio das Pilona et Arrelad dos Pilona, maja mon filo Pilona, virvanja Pilonas, comira fa lik locotur Polik.—de um na servicas point di svici antendo appeler le vyllage dost il a agit ici, autromiq qu'a revita di so Pilona, e Cest amais le sul nom qu'admette la, si da Silva e Sousi dans son Memorite estatistica. Je dois dire cepegidant giuno pie torva qu'arrelat do Bi Pilona, e Bio Ciclaro dina pe antenorie da Luita di Aliconota (Mem. violga, 130), et qu'on lit, l'an e L'autre nom dans l'Iri-arrerio de Malico, ola seniori que de cette application de deux nomas différents au même licu il peut resulter facilement des sereus; sinsi, diais un liyre absolument indepenable è cere qui veloret consulte la geographia grinciale du Silva li Piecinoario posyrophico Mitofelio è descriptios de Irausi (no accidente deux artices a vullege situe entre la tio, dos Pilicas e l'alico Caro : le premier (II, 312), consi se nom de Pilicas e l'alico (dos) pilicas e l'alico Caro : le premier (II, 312), consi se nom de Pilicas (dos) condicionation de filo de Rife (Piero : 13, 312), consi se nom de Pilicas (dos) qu'a se se alle de Rife (Piero : 13, 312), consi se nom de Pilicas (dos) qu'a se se alle de Rife (Piero : 13, 312), consi se nom de Pilicas (dos) qu'a se se alle de Rife (Piero : 13, 312), consi se nom de Pilicas (dos) qu'a se se alle de Rife (Piero : 13, 312).

En arrivant an village, ou plutôt au hameau de Plios, je présentai au commandant du poste qui y était cantonné une lettre que le gouverneur m'avait donnée pour lui; «il me reçut fort bien et me procure une petité maison assez commode. Après avoir couché quatre jours de suite à la belle étoile, gelant de froid et dévoré par les insectes, je trouvais bien doux de pouvoir enfin dormir sous un toft.

Le hameau de Piloes se compose d'une vingtaine de maisons aussi misérables, pour la plupart, que celles des Covapós (4). Toutes ont été bâties sur les deux côtés du chemin qui mène à Matogrosso, et, comme elles sont fort écartées les unes des autres, elles occupent, dans la direction de l'est à l'ouest, une étendue assez considérable. Immédiatement au-dessous du village, coule le Rio Claro, rivière d'une largeur médiocre qui ne pouvait recevoir un nom plus convenable que le sien (la rivière claire), car ses eaux. d'une limpidité sans égale, laissent distinguer (juillet) tous les cailloux et les grains de sable dont est formé son lit. On avait commencé à construire à Piloes une église assez grande; mais elle n'a pas été continuée; et l'on n'a, pour célébrer la messe dans le hameau, qu'une très-petite chapelle sons l'invocation de Notre-Seigneur bon Jésus (Sénhor Bom Jesus), qui n'est pas non plus entièrement achevée et dépend de la paroisse de Villa Boa.

Il paraît que, presque à l'époque de la découverte de Goyaz, on reconnut déjà qu'il existait des diamants dans le Rio dos Piloes et le Rio Claro. Lorsque, en 4749, les

(1) R. J. da Cunha Mattos en indiqué 42 (Him., II, 99); mais luimeme n'avait pas été sur les lieux, et il ne dit point à guelle année se rapporte ce chiffre; ce serait probablement à 1825. frères Josquim et Pélisberto Caldeira Brant prirent la ferme des diamants de Tijuco djus la province de Minas Geraes (1)/ on leur imposa la condition de fournir un service (service diamantino) de deux cents nègres (2), pour exploiter les deux rivères diamantines de la province de Goyàz, 40 lueux de terrain furent réservées aux fermiers dans le district de Pilose, et un village se forma sous le nom de Bom Fim, sur tes bords du Rio Claro. Malheureusement les résultats ne répondirent point aux espérances que les fermiers avaient conçues; ils se retirèrent bientot (5), et le village de Bom Fim fut détruit par les Coyapós (4). Cependant une étendue de 40 lieues continua à être interdite aux mineurs; oi la

(1) G'est à cette famille qu'apparteuait le fameux marquis de Barbacena, dont j'ai parlé dans le Précis historique des révolutions du Brésil (voyez mon Voyage dans le district des Diamants, etc., II, 378)...

(2) On appelle services (serviços) les endroits où l'on extrait des diamants et où l'on a placé une troupe de nègres pour faire ce travail (tropa) (voyez mon Voyage dans le district des Diamants, etc., 1, 9). (3) D'après tout ce qu'ou sait, il est bien évident que l'administration des frères Caldeira Brant ne dura pas cinquante aus, c'est-à-dire jusqu'en 1799, comme paraltraient le croire les auteurs de l'ouvrage éminemment utile, intitulé Diccionario geographico do Brazil (article Pitoes). Il se passa un temps considérable entre la retraite des fermiers mineurs et l'époque où la permission fut donnée à tous (1801) de chercher de l'or dans le Rio Claro, et c'est dans cet intervalle qu'eut lieu la destruction de Bom Fim par les Coyap s, comme aussi l'espèce de découverte que Francisco Soares de Bulhões fit, en 1772; des terres diamantines du Rio Claro, délà conques depuis longtemps (vovez plus haut, p. 130 ). Au reste: les deux auteurs du Diccionario confirment euxmêmes tout ce que je dis ici dans leur article intitule Rjo Claro. (4) Je n'ai pu découvrir si ce village était situé sur l'emplacement ou se trouve aujourd'hui celui de Piloes. Quoi qu'il en soit ; il fant se donner de garde de confondre le village de Bom Fim, dont il est ici question, avec celui du même nom, dont je parlerai bientot, et par lequel on passe pour se rendre de Goyaz a S, Paul

garda avec autant de soin que peuvent l'être des déserts (1); et alors il n'y avait à Piloes que le détachement militaire charge d'empêcher que les défenses du gouvernement ne fussent violées. Les habitants de Goyaz se plaignirent longtemps de ce que, sons utilité pour personne, on les privait, eux si pauvres, des ressources que leur avait accordées la nature : on fit enfin droit à leurs réclamations, et en 1801. sous l'administration de João Manoel de Menezes, le gouverhement permit à tous de chercher de l'or et des diamants dans le Rio Claro; mais, en même temps, il ordonna que ces derniers fussent portés à la caisse du tresor royal [fazenda real], où l'on devait en paver la valeur d'après un certain tarif. Comme la réputation des trésors du Rio Claro avait été fort exagérée, une foule de gens accoururent sur les bords de cette rivière, persuades qu'ils allaient y faire une fortune rapide; mais, voyant leurs espérances trompées, ils se retirèrent au village d'Annicuns, où; dans l'intervalle, on avait découvert des mines fort riches, et actuellement (1819) on compte à peine au hameau de Piloes une population sédentaire de 200 individus (2),

<sup>(1)</sup> LULI ANTONIO DA SILVA E SOUSA, Memoria sobre o descobrimento, etc. — Pixanno, Memorias historicas, etc. — Pont, Reise, etc. — ESCHW., Pluto Brasiliensis, etc.

Il est très-vrat, cèpendant, que le Rio Cláro, les rivières qui s'y jettent et les terrains les plus proches sont àbondants en or, mais, pour extraire celui qui se trouve enfour dans la terre, il faudrait faire venir de l'eau de fort loin et entreprendre des travaux qui surpassent les foresad hommes pauvres; ignorants et isolés qui n'ont à leur disposition que leurs brus. C'est presque uniquement dains le Rio Claro qu'ils peuvent se livrer à des recherches qui les dédommagent de leurs peines; et, pour cela ; ils sont obligés d'attendre le temps de la séchercese. Avant cette époque, ils font, en travaillant beaucoup, des journées de 160 à 500 reis; mais, dans les mois de juillet, d'août et septembre, les journées vont jusqu'à 4,200 et 4,500 reis (4 fr., 4 fr. 87 – 7 fr. 50, 9 fr. 57 f (1).

Ainsi qu'on l'a déjà vu, le précieux métal n'est pas la seule richesse du Rio Claro : cette rivière fournit, chaque année, des diamants d'une très belle cau et d'un poids considérable. Comme les premiers, qui, conformement à la

sée quand on afferan les terres du district aux Caldira Braut, ce serant la destruction de 1749. Enfin, l'orsqu'il fut permis à tent le monde d'exploiter le district privilègie, on ajoute saus doute quiclques maissan a celles qui tâtemi écorpis par les soldats du poste : ce serait la rèdiffication du village. Au reste, e le réspete Matters n' pas vioulu tratter l'històrie de la province de Gorga, mais seulement sa topographie, etsouss ce rapport, l'imerite la plus grande estime.

(1) Natos tit. (Itin., 15, 90), d'aprês les rousseguements qui lui ont éce communique, que s'e tiliage de Piliae rest proque loujour sus a habitais, mini qu'il est trè-frequent à l'ipoque oi il 3 e le moins a d'aud ains le linç (Lare, le royagé et le Pilies. » Folt, qui était, en fivrier 1815, au village de Pilios, no le troura nullement désert, et lair d'Authourt, qu'il y passet dans la même amée, s'espirage comme justir e Dans, les miss autres que ceux de la scheresse, les habitaits en jurient à l'abutevité l'ent. nôtre a plén, etc., (20), s.

loi , furent portes au coffre de la fazenda real , n'ont jamais èté payés faute d'argent, il y a long temps que l'on n'en porte plus. Les travailleurs qui en trouvent les vendent à des marchands de Villa Boa, et plus souvent encore aux caravanes qui se rendent de Matogresso à la ville de Bahia et ont nécessairement l'habitude de ce commerce, parce que la province de Matogrosso fournit aussi beaucoun de diamants. L'administration ferme les veux sur la contrebande (1819). et le gouverneur lui-même, semblait vouloir ignorer qu'il y eût des trésors dans le Rio Claro. Tout ce qu'on paraît demander aux contrebandiers, c'est un peu de prudence. L'extraction de l'or est entièrement permise; mais, en cherchant de l'or, les travailleurs trouvent des diamants : il serait par trop absurde, comme le fait observer le docteur Pohl, d'exiger qu'ils les rejetassent dans la rivière (1).

Les habitants du hameau dos Pilões, tous mulátres et nègres libres (2), ne cultivent point la terre; comme les premiers aventuriers paulistes qui arrivèrent à Goyaz, ils ne songent qu'aux diamants et à l'or. Les vivres que l'on consomme dans ce hameau viennent de Villa Boa et sont communément apportés par des marchands de cette ville. qui les revendent avec un bénéfice de plus de 100 pour 1 Dans la saison des pluies, où les chemins sont impraticables, on ne trouve ici rien à acheter (5). Si, comme les habitants de Meiaponte en donnèrent l'exemple à l'époque de la découverte, quelques-uns de ceux de Pilões se livraient à l'agriculture, non-seulement ils rendraient leur existence moins précaire, mais encore ils assureraient leur fortune en

<sup>(1)</sup> Post, Reise, 1, 422.

<sup>(3)</sup> POHL, Reise; 428.

vendant des denrées aux caravanes qui, en derà et au delà du village, ne trouvent que des déserts. Mais la culture des terres ne convient point à ces hommes, non moins imprévoyants que les Indiens eux-mèmes; ils vivent au jour le jour, jouissent de la vie et se reposent quand leur rivière leur a donné un peu d'or; ils lui en redemandent lorsqu'ils n'ont plus rien, n'amassent jamais et, au milieu de leurs trésors, restent toujours misérables. Souvent pour un mouchoir, une bouteille de tafia, la moindre bagatelle qui lui fera envie, un chercheur de diamants abandonne une pierre d'une valeur considérable : en plongeant ma séble (batea), dans la rivière, disent ces hommes insouciants, je puis retrouver demain ce que j'ai perdu anjourd'hul (1).

Dans tous les pays qui fournissent de l'or, les femmes les moins riches portent des colliers et des pendants d'or-reilles fort pesants faits avec ce métal. Je fus frappé surtout de la quantité d'or qui avaient sur elles, au haumean de Piloss, des malheureuses dont l'accoutrement annonçuit une extrème indigence. Les travailleurs, qui souvent, pour une bouielle de tafia, donnent un diamant précieux, ne peuvent refuser de l'or à leurs femmes où à leurs mattres-ses. C'est le seul capital que l'on tienne en réserve. Lorsqu'on a besoin d'argent, on ne vend point ses bijoux, on les brise, et il est asset ordinaire de troiver, au milieu de l'or en poudre qui circule dans le commerce, de petits morceaux de ce métal qui ont été travaillés.

Les habitants de Pilões ne profitent point seuls des ri-

<sup>(1)</sup> Un décret du 1<sup>st</sup> juillet 1833 a établi une école primaire au village de Pilées ou, si fon aime mieur, du, Rio Claro (Mutt. et Lor. Noora, Dice. Braz., II, 401). Si cette école peut être confide à un maître aclé et religieux, elle produira certainément qu'êtique bien.

chesses du Rio Claro: Au temps de la sécheresse, pendant les mois de juillet, août et septembre, des hommes de Meiaponte, de Villa Boa, etc.; viennent s'établir à quelques lieues du village sur le bord de la rivière; ils apportent avec eux les vivres qui leur sont nécessaires et construisent des baraques pour y dormir : c'est bien moins l'or qui les attire que l'espérance de trouver des diamants. Parmi les hommes qui exploitent les sables du Rio Claro, il en est même qui, plus ambitieux que les autres et ne voulant pas perdre un temps court et précieux, dédaignent entièrement l'or. Pendant que l'étais à Pilões, je vis arriver une troupe de ces travailleurs nomades; ils ne resterent point au village, mais s'empressèrent d'aller s'établir à 8 lieues plus loin, près le confluent de la rivière. D'autres avaient formé le projet de suivre celle-ci jusqu'à sa source, que l'on ne connaissait point encore (1819). Ces hommes emportaient avec eux quelques provisions; mais, comme elles ne pouvaient leur suffire pour tout le temps qu'ils comptaient passer dans le pays, ils se proposaient de recourir à leur chasse. Le hameau de Piloes m'offrit ainsi l'image de ce que dut être l'intérieur du Brésil, lorsque l'on commença à y découvrir des mines d'or (1).

Ny atrois manières différentes d'extraire l'or du Rio Claro. Celle, dite de canoa consiste à faire tomber un filet d'eau, tiré de la rivière, dans le conduit ouvert appelé canoa où l'on a rassemblé le cascalho (2), et à remuer celui-ci en le

<sup>(1)</sup> Voyez mon Introduction à Ehistoire des plantes les plus remarquables du Brésil et du Paraguay.

<sup>(2)</sup> Sous ce nom, les mineurs designent, comme je l'ai dit ailleurs, un mélange de cailloux et de sable qui renferme des parcelles d'or ou des diamants.

ramenant sans cesse vers l'endroit où l'eau tombe ; l'or se rassemble au-dessous de la chute d'eau; les parties terreuses délayées s'écoulent, et les diamants restent parmi les cailloux, au milieu desquels on les distingue facilement. Ce mode d'extraction est à peu près celui qui est généralement en usage à Minas dans les grands lavages (davras) d'or et dans ceux de diamants (1).

D'autres personnes se contentent de faire ce qu'on appelle un cujacà; c'est une espèce de trapèze fort étroit, d'environ 9 palmés de longueur sur 2 pieds de haut, que l'on forme sur le bord de la rivière avec des morceaux de bois, de façon, que le côté le plus étroit du trapèze, qu'on laisse ouvert, soit le plus voisin de l'eau et lui soit parallèle. On remplit le cuyacá de cascalho, on y jette ensuite de l'eau qu'on prend dans la rivière; on remue le cascalho vece les mains, en le repoussant vers la base du trapèze; l'eau, chargée de parties terreuses, s'écoule par fe côté ouvert du trapèze, el l'on continue la même opération, jusqu'à ce que le cascalho nit été bien lavé:

La troisième manière, dité de balea [2], se réduit à prendre le sable de la rivière et à le laver sur place dans la sébile (balea) qui a servi à le puiser. Ce mode est le même qu'emploient généralement ées hommes appelés faiscudores qui vont isolément laver le sable des ruisseaux [5].

Cest dans les endroits les plus profonds et sous les ro-(1) Voyez mon Foyage dans les provinces de his de Janetro el de linas Geraes, 1, 247, et mon Foyage dans le district des Diamants

et sur le littoral du Brésil , 1, 68,

<sup>(2)</sup> Ce n'est point patea, comme ont écrit les savants voyageurs Pohl et Martius. Il ne faut pas non plus, avec le premier d'entre eur et avec Mawe, écrire cascalhao.

<sup>(3)</sup> Voyage dans les provinces de Rio de Janeiro, etc., 1, 259.

chiers qui, jiendant la sécheresse, se montrent au-dessus de l'eau, que l'on trouve le plus de diamants. Les hommes qui se contentent du inode d'extraction le plus facile, celui de bâtea, vont, généralement, puiser le cascalha dans ces trous. Le chercheur de diamants un peu expérimenté devine la présence de cette précieuse pierre à celle de certains cailloux qui l'accompagnent ordinairement et que l'on appelle esclaves des diamants (escravos das diamantes), gouttes d'eau (pingos d'agon) (1).

Si quelque police peut être maintenne parmi les chercheurs de diamants, les uns sédentaires, les autres étrangers, appartenant à des populations différentes, ce n'est qu'à l'aide du détachement cantonné, comme je l'ai dit, au hameau de Pilões. Ce détachement se compose de quatre pedestres et d'un commandant qui est adjudant de la compagnie de dragons (1819). Ces militaires sont chargés de visiter les passe-ports, d'aller à la poursuite des déserteurs et des criminels qui cherchent à s'enfuir dans la province de Matogrosso, enfin d'empêcher que des marchands, en se rendant de Govaz à cette dernière province, n'emportent plus d'or en poudre qu'il n'est nécessaire pour la consommation de leur voyage. Voici dans quel but avait été prise cette dernière mesure. L'or en poudre a cours à Matogrosso (1819) aussi bien qu'à Goyaz et semblerait pouvoirêtre transporté sans inconvénient d'une province dans l'autre;

<sup>(4)</sup> Ces noins ne m'out point été donnés sur les lieux; je les emprunte au decleux Pells, qui rasporce les serverares dus diemnates au thonie-senutejn (suivant M. Delnésse, la variet; compacte de la limonite de Bendant ou la fier oxycé hydraté (Plairy, et ), dit que les prinque d'aparts sont des imprésant de quarts. Le même auture ajour que ces perres sont regardées; dans le pays, comme la maltire des diamants et de lor firites l. 1877.

cependant, comme chaque capitainerie prélève ses dépenses sur ses revenus, le gouverneur de Goyaz, Fernando Delgado, avait restreint l'exportation de l'or par cette frontière (1), afin que le quint fût plus considérable dans son gouvernement. Mais les localités rendaient sa défense entièrement illusoire, car le Rio Claro, qui est guéable sur tous les points, dans le temps de sa sécheresse, n'est gardé que sur un seul, et, lorsqu'un marchand voulait sé rendre à Matogrosso avec une quantité d'or plus considérable qu'il ne lui était permis, il passait par la route tracée et envoyait un de ses gens un peu plus haut ou un peu plus bas, avec la somme qui devait passer en contrebande. Les criminels qui cherchent à se soustraire à la justice, en fuyant d'une province dans une autre, rencontrent aussi peu de difficultés. A la vérité, le Rio Grande, qui se trouve à environ 25 legoas de Pilões et sert de limites aux provinces de Govaz et de Matogrosso, n'est jamais guéable; mais les fugitifs construisent des radeaux avec des morceaux de bois secs ou des tiges de bority, et ils passent la rivière au-dessus ou audessous du grand chemin, à l'entrée duquel est cantonné; du côté de Matogrosso, un détachement de soldats qui dépend de cette dernière province.

Pendant que j'étais au hameau de Pilões, ôn vint m'offrir quelques diamants; mais je ne crus point que, protégé par le gouvernement brésilien, je dusse me permettre ce qu'il avait déclaré illicite. Cette délicatesse avait pent être quelque mérite, car je suis sûr que, dans Je,pays, personne n'aurait voulu y croire. Au reste, je ne puis pas non plus

<sup>(1)</sup> Comme on l'a vu, l'or en poudre ne peut, en anceue manière; passer dans les provinces, où il ne circule point comme monaire.

mè vanter d'avoir été entièrement exempt du péché de contrebande. Un pauvre enfant de six a sept ans, fort mal véu, entra un jour dans ma chambre et me dit bieu timi-dement : Monsieur, voulez-vous m'acheter mon petit diamant? — Et combien vaut-il ; ton petit diamant? — Ouatre vinten (93 cent.), me répondit l'enfant. Je lui dognail es 4 vintens et il me remit une toute petité étincelle. Au ceste, cet essai de contrebande me réussit assez mal ; je mis le diamant dans mon portefeuille, et quelques instants après il était perdu.

On voulut vendre à José Marianno, pour 40,000 reis (250 fr.), un diament du poids d'une demi-pataque (9 décigrammes), qu'il me dit être d'une très-belle eau.

Comme on l'a déjà va, le Rio Claro dont l'ai tant parlé dans ce chapitre n'est point encore parfaitement conau (1819); on figore à peu prês quelles sont ses sources (4). Cette rivière coule à peu près du sud-est au nord-ouest; elle reçoit dans son lit les eaux de pluséeurs affluents, entre autres du Rio Fartura (2) et du Rio dos Pitios, et, après un cours qui n'est pas d'une étendue très-considérable, elle se réunit au Rio Grande. Dans le temps de la sécheresse, le Rio Claro est guéable au-dessous du hameau de Pitios et probablement dans une très-grande portie de sa lon-

<sup>(1)</sup> Pold di qu'il commence dans la Serra dos Copapois; mais cette-Sera dos Copa, es de (galienta la beu prês incomme. Plas récemente.). Nattos a cetti (Lifa., Il., 138) qu'il maissait des montagnes appelées aujourbulls sera da Bisinées, dout lipartil qu'on sait aussi fort pen de chose. Mi. Mălist et Lopes de Moura placent as source dans la Serra de Sontia Marthu (Dice. Braz., 1, 765, sur l'aquelle l'egio egidement bien des incerfitudes, mais qui, pour Mattos, serait la même que la Serra das Divisides.

<sup>(2)</sup> CARAL, Corng., 1, 326:

gueur; mais, à l'époque des pluies et même queique temps après, il augmente, devient rapide, très-profond, et on ne le traverse plus qu'aver des progoes. Alors le passage n'est point libre; il est aftermé pour le compté du fise (fazenda real). Le Rio Grande, dais lequels e-jette le Rio Claro, est un fleuve gigantesque qui divise la province. de Goya de celle de Matogrosso, et a presque autant de longueur que la première de ces provinces. Il paraltrait qu'à son origine on l'appelle Rio Bonito (la rivère joile); après avoir requ les câux din Rio Couppé et du Rio dos Barreiros [a rivère des glásières 26], il prend le nom de Rio Grande, le quitte ensuite pour celui d'Aragnaga (2), et, grossi par les eaux d'un grand nombre de ruisseaux et de rivières, il se réunit au Tocantins.

(1) Ces détails sout emprenatés à Cural (Corog., 1, 200). Mu. Nilliet de de S. Alphione et Cactanto Logos de Moura se minutent d'accord avec de de S. Alphione et Cactanto Logos de Moura se minutent d'accord avec qu'il général de l'Arcive de leur dictiouaire, ayec cette différence, qu'ils placent le 16 tils dos Barrières più parés de la source du Rouito qua qu'ils peris de la source du Rouito qua qu'il e, c. 70); lis disent « que ce derirer dois soi profigie au Ribérça. Qua qu'il e, c. 70); lis disent « que ce derirer dois soi posito et de Barrière et le non d'Arcapue lorque, grossi par les esus viu, Rouito et de Barrière ro, il devient navigable. » De tont ceci, il résulte clairement que le Rio Grande de Gorça ou, ai Tou rout; l'Arquaya, est formé, à son origine, que lordre ces rivieres sout placets. Cette incertitude, a rueste, a s'aine quel ordre ces rivieres sout placets. Cette incertitude, au rueste, a s'aine quel ordre ces rivieres sout placets. Cette incertitude, au rueste, a s'aine qui doive surprendre; car les pays où elles coulent ne sont encore habités que pur des foidens suvavacs.

(2) On peut, sans inconvínient, sdopter le nom d'Araguay au lleu d'Araguaya; nais il faut bleis se donner de garde, commo l'a d'éji dit le sivant Salbi (Géògraphie universelle), d'écrire Uraguay, ou Uruniung, nicis qu'or l'a fait cent fois : Urunguay et la rivière qui, rivient qui, forme le fit of de la Plata. Ul fluit their saussi de ne pias confindre le lin Grande, commencement de l'Araguaya ava ave cette pias.

J'avais souvent en à me plaindre des insectes malfaisants, mais, nuile part, ils ne m'avaient fiit souffrir autant qu'au Rio Claro. J'étais alle me baigner dans cette rivière: tant que le soleil resta assez haut, je fus peu tourmenté; mais, aussitét que le jour commença à baiser, des myrindes de borrachudos me mirent le corps en feu. Je m'étaiséloigné de mes habits et ne me possédais plus lorsque j'arrivai au lieu où je les avais laissés.

Je desirais faire une collection de poissons dans la province de Goyar, et l'on m'avait dit à Villa Boa, qu'aucunerivère n'en contient autant que le Rio Claro. An momentde mon arrivée au hameau de Piloes, je témoignai au commandant le désir d'en réunir le plus qu'il me serait possible. Il mit aussibl des pécheurs en campagne; mais, comme aucun ne reparut et que je ne trouvais presque aucune plante dans les environs du hameau, je me décidai à n'y pas prolonger mon séjour.

de hió Grande qu'en trouve dans les diverses provinces du Brisil, et, sautrout avec celui qui prepd sa source dans la comarca de S. 1são d'El Bie et finil par porter ses ceux à la Plata. Pizarco a prosvé, par d'étranges quiproques, combien il est la regreter que le même non ait ééappliqué à des rivierses si differentes (voyez Men. Mis, IX, S3). Evecellent M. Warden a aussi été induit, par une ressemblance de nons,
à to confiderte un rivière de Muiss. Novas are la province de Plauby.

The second of th

## CHAPITRE XXIII.

## RETOUR A VILLA BOA.

L'auteur resourne à ville Rei per la route directe. — Firmiano rende malado par du unei siuvaque. — A perru ginera du voyage da Rio des Pilices à Villa Boo. — Commenti ou reconant les lieux où s'arriesta des caravanes quanti la 7 ; a point d'abbitation. — Halte en plein air à Manneries. — Pays situe entre Manneries et pernarbo de Guarda Mori. Les traves d'un jeguar. — Le ranché de Guarda mor. — Pays, situe et traves d'un jeguar. — Le ranché de Guarda mor. — Pays, situe et un de ce ranché. Singuitire végetation. — Halte en plein air dians an lieu très-pittoreque: — Conversation avec l'Irmino sur-son grand poin. — Facende de Araci. — Pays voisin de Villa Bos tout à fait désert; pourquoi. — Vine dont ou jouit aoprès de cute ville. — L'auteur y arivre. — Le gouverneur de la province frait de ne pas rorire à la contrebande des diamants du Rio Claro. — Visile au missionanier. Olivent le recleir a Goyar anafgré huj. — L'abbé-Lure. Arronno us Sitiva a Socias. — Manivre de blanchir la cire indigéne. Le contre a Baisea. — Tempetature. — Tableau de l'incomié des campes.

J'avais commencé le voyage du Rio Claro avec l'intention de le continuer jusqu'au Rio Grande, qui, comme je l'ai dit, forme la limite des provinces de Goyaz et de Matogrosso; mais, comme il chi fallu, pour aller et revenir, traverser encore, pendant une quinzaine de jours, des campos entièrement déserts, où je ne poivusi rien espèrer de plus que dans ceux que j'avais déjà parcourus; je renonçal entièrement à ma première résolution. Je quittai donc (15 juillet 1849) le banneau de Piloes pour refouraier à villa

Boa: mais, au tieu de repasser par S. José, je pris la route directe que je ne connaissais point encore, celle que suivent les caravanes qui se rendent de Matogrosso à Goyaz (1).

Comme, avant le départ, on avait été très-longtemps sans pouvoir découvrir les mulets, Firmiano, suivant sa coutume, était allé chercher du miel sauvage dans les campos, Il avait trouvé dans la terre un nid d'abeilles noires, et il était revenu à la maison avec un grand vase rempli de miel

(1) Itinéraire approximatif du hameau de Piloes à Villa Boa , par la route de Matogrosso : Du hameau de Pilões au Rio dos Pilões.

| mbij. | à | Mamoneiras, en plein air 3 |  |
|-------|---|----------------------------|--|
| -     |   | Guarda mor, rancho 4       |  |
|       | э | Dona Antonia.              |  |
| nine. |   | Jacu, habitation 4         |  |
| -     |   | Cité de Goyaz              |  |

Mattos, qui a étudié avec tant de zèle et de succès la topographie de Goyaz, a soigneusement comparé plusieurs itinéraires manuscrits, de Villa Boa au Rio Claro, et a trouvé entre eux des différences notables. Il ne fant pas s'en étonner; car la présence de l'homme peut seule amener la connaissauce parfaite des distances et fixer les noms des lieux. Que dans un pays habité, le voyageur se trompe sur celui d'une ville ou d'une rivière, il trouvera bientôt quelqu'un qui le fera revenir de son erreur; mais, s'il parcourt un pays désert et qu'il retienne mal on confonde les noms qui lui auront été indiqués d'avance, il persistera nécessairement dans ses meprises et en fera commettre d'autres à ceux qui viendront après lui, Je trouve Boa Vista, Mamoneirus, qui peut-être serait plutot Mamoeiros, et Guarda mor dans l'itinéraire de Luiz d'Alincourt (Mem. viag., 149) et dans celui d'Ant. Seixo de Brito, copié par Mattos (It., Il, 94); mais je n'y fis point Jacu, qui fait également partie du mien. Il est donc vraisemblable qu'au delà de Guarda mor j'aural pris quelque chemin de traverse; car, si une fazenda habitée et aussi importante que Jana se fut trouvée suc la route des hommes que je viens de citer et qui n'ont pas omis le plus petit rnisseau, ils n'agraient pas manqué de l'indiquer ..

d'un goût aigré et détestable. Il paraît qu'il en avait beaucoup mangé; il éprouva des vomissements, et, quand nous arrivames au Rio des Pilões, qui, comme or la déjà vu traverse la route; il était pâle et dans l'impossibilité d'aller plus Join. Nous nous arrètames donc pour la seconde fois sur le bord de la rivière de Pilões, et quelques tasses de thé eurent bientôt guéri le malade.

Du Rio dos Piloes à Villa Boa, il faut compter 20 legoas; je ne mis pas moins de cinq jours pour faire ce voyage, dont je donneraj d'abord un apercu général. Le pays, toujours montueux, offre tantôt des bois et tantôt des campos ; les premiers ont plus d'étendue du côté de Pilões; vers Villa Boa, où le sof est fort pierreux, ce sont, au contraire, les campos qui dominent. Dans ces derniers, les arbres sont plus élevés et disposés moins régulièrement que dans ceux des pays plats; tantôt ils sont fort rapprochés, et tantôt ils laissent entre eux une distance considérable; au milieu d'eux croit un petit Palmier, dont la tige, couverte d'écailles épaisses, se termine par un panache de feuilles, du centre desquelles un bourgeon s'élance comme une flèche aiguë, à la hauteur de 5 à 6 pieds (1); d'ailleurs, je reconnus dans ces campos la plupart des arbres que l'étais accoutumé à voir dans des localités semblables, des Qualea, le Rotala nº 820, le pao d'arco, les mêmes Malpighiacées, etc. A l'époque de mon voyage, la plupart de ces arbres n'avaient que des feuilles jaunes et desséchées : quelques-uns, entièrement dépouillés de leur feuillage, tels que le claraiba et le pao d'arco, étaient cependant cou-

<sup>(1)</sup> Les habitants du pays appellent ce Palmier macauba. Voyez ce que j'en dis dans le chapitre snivant.

verts de fleurs; les paineiras do campo (Pachira marqinata) étaient déjà en fruit et n'avaient pas encore de feuilles. La verdure des bois était, au contraire, fort belle, et en quelques endroits ils ont une vigueur remarquable; un nombre considérable d'arbrisseaux forment, entre les arbres, un fourré épais, et souvent de grandes lianes enlacent ces différents végétaux : ces bois sont encore embellis par une foule de Palmiers de différentes espèces, mais qui malheureusement n'avaient, lors de mon voyage; ni fleurs ni fruits. Au milieu des campos, la chaleur était insupportable ; dans les bois, je trouvais de l'ombrage, etune foule de ruisseaux limpides y entretenaient la plus agréable fraicheur. Le chemin; très-pierreux, souvent embarrassé par des branchages et des troncs renversés, n'est, dans la forêt, qu'un sentier fort étroit, et doit être impraticable lorsque les pluies ont délayé la terre et que les nombreux ruisseaux sont devenus des torrents (1); et; cependant, c'est le seul par lequel la province de Mategrosso, communique, par terre, avec les autres provinces; et si, en partant des environs de Porto Felis, dans la capitainerie

<sup>(1)</sup> M. le docteur Pohl à eu le courage extreme de faire ce voyage au mois de l'évrier, mais lui et ses gous reviarreit à Villa Boa ave la fiber. De telles fatigues auront probablement contribué à abrèger l'existence de cet cercleul nomme. Des personnes que des récreatances favorbiles oit placies dans la position la plais heureuse, asies qu'elles aient et desoin de sé donner autieme peine, out dit cependant que les naturalistes orgageurs étairel asses rédomnaignes par le plaisir qu'ils varient poulet «orgageurs étairel asses rédomnaignes par le plaisir qu'ils varient poulet «mes voyageurs etairel avers de telle façon (Comme line et vous se conseille pas I..... Autisi vous vouràis-ie bien prier que, quand op parte de la emer, et suroute de tels vorages.... vous défersiers un per et laises sissier discourir ceur qui ce redurant set par le laise sissier discourir ceur qui ce redurant set par le laise sissier discourir ceur qui ce redurant set par la paratique des chosses. « Illust., 3 « Alfa, 3.4) ».

de S. Paul, on peut arriver à Matogrosso par les rivières il est très-peu de gens qui aient assez de persévérance et de courage pour tenter une navigation aussi difficile. Toutes les terres que l'avais traversées depuis la Fazenda d'El Rei jusqu'au Rio dos Pilões sont sans propriétaires; le pays qui s'étend de cette rivière à l'habitation de Jacu, située à 5 legoas de Villa Boa, n'a pas non plus de maître (1819), et pourtant il se trouve, dans ce long espace de 15 legons. des terrains qui, converts de bois et d'une qualité excellente, pourraient être cultives avec facilité et avec avantage. Entre Jacu et le chef-lieu de la province, je vis deux maisons à demi ruinées; mais, entre le Rio dos Pilões et Jacu, il n'en existe aucune (1819), et, quoique marchant sur une des routes les plus importantes du Brésil, je fus obligé de concher dehors quatre muits de suite. J'étais assailli par des nuées d'insectes malfaisants qui , surtout aux haltes; pendant que je travaillais, ne me laissaient aucun repos, par des borrachados, des moustiques, des carrapatos, par les gros taons appelés mutucas, et deux ou trois espèces d'abeilles qui me couvraient le visage et les mains. et entraient dans mes yeux et dans mes oreilles : ces insectes ne se montraient cependant pas tous ensemble; à peine le soleil était-il levé, que les mutucas venaient nous tourmenter; vers le soir, ils faisaient place aux abeilles, aux moustiques et aux borrachudos ; aussitôt que le soleil était couché, on n'apercevait ni un borrachudo, ni une seule abeille, mais alors restaient les moustiques et les carrapatos. Le premier jour, je rencontrai un homme qui se rendait au Rio Claro; le second, je ne vis absolument personné; le troisième, je fus croisé par un jeune officier qui avait été envoyé à Villa Rica , dans la province de Minas, par le gouverneur de Malogrosso, et qui retournait à sa résidence habituelle. Je n'aperçus aucune charavae, et, ce qui prouve combien les rapports de Malogrosso et de Goyaz sont peu multipliés, c'est que, depuis Meiaponté, je n'avais encore rencontre que celle dont j'ai déjà parlé, et il n'en arriva aucune pendant que j'édajs à Villa Boa (4).

Je vais à présent entrer dans quelques détails.

Au delà du Rio dos Pilòes, dans un espace de 5 legoas, je traversai tantôt des campos et tantôt des bois; mais je ne trouvai aucune plante en fleur.

Je reconnus l'endroit appelé Boa Vista (helle vue) pour un de ceux où les carvaines ont contume de foire halte : ces lieux sont asser indiqués par la trace des feux qu'on y a faits et par les grands bâtons, plantés en terre, qui ont servi à attacher les midets. C'est toujours sur le 'bord des ruisseanx et ordinairement seus des arbres touffus que l'on fait halte, et, en plusieurs endroits, je retrouvai des baraques de feuilles de pâlmier qu'avaient laissées des voyageurs.

Comme Boa Vista n'est qu'à 2 legoas du Rio dos Pilòes, j'allai jusqu'à un autre pouso : c'est ainsi que l'on appelle

(1) Mittos dit que, sur la route de Pillees à la cité de Goyaz, on couri le risque d'être statuque par les Goyago de S. José, qu'ins édygiasent en sisurages. Ceci se serait passé en l'année 1833 ou à peu près, mais, sujvant la même érraina, if ne se toroutai plus, a là numé répoque, que 140 Indiens dans le village de S. José; or, sur ce nombre, il ne pouvait guiter y aviori que 30 hommies capables de faire de parailles expéditions, et il mès semble que ces 39-hommes pouvaient bleu faciliement être conjeneus par leurs sovirellatus. Il est done vraisembladh que la récti de l'aute par le casa qu'une fable inventée, dans le pays, en baine des Goyapos. Lors de mon voyage dans la provincer d'Espritto Statu, on j prétendal aussi que les Indiens, amis des Portugais Minas, se préscalaient cémme mennés save le litoral (voyer une seconde rétation).

les lieux où l'on a coutume de s'arrêter. Celui de Mamoneiras, où je fis halte (1), offre au voyâgeur une espèce de salle ombragée par des arbres touffus qui s'élèvent sur le bord d'un raisseau.

J'ai dit que le chemin de l'Aldea de S. José au Rio dos Piloes parcourt, depuis Porco Morto; une plaine allongée. bordée de deux rangées de montagnes ; entre Mamoneiras et le rancho de Guarda mor, où je fis halte, la route se prolonge à mi-côte sur l'une de ces rangées de montagnes; et je reconnus cette éminence qui, comme on l'a vu, s'élève, semblable à une forteresse, sur les monts opposés à ceux où je marchais. Pas la plus chétive cabane, point de bestiaux, pas un chasseur, et cependant on ne peut pas dire que ces déserts aient rien d'affreux : le ciel de ce pays pourrait tout embellir. Puis, d'ailleurs, dans les bois, le voyageur est récréé sans cesse par des accidents singuliers de végétation ou des différences merveilleuses de forme et de feuillage; dans les endroits découverts, le terrain bas et humide est ordinairement parsemé de boritys qui majestueusement s'élèvent à des hauteurs plus ou moins grandes ; enfin les montagnes voisines , dont les flancs offrent on des bois ou des rochers à pic, modifient à chaque moment l'aspect du paysage,

J'avais souvent été surpris de rencontrer aussi peu de maimmifères dans les vastes solitudes que je parcourais; majs, quelques jours avant mon arrivée à Guarda mér, mes gens virent plusieurs cerfs; ils tuèrent un singe dont nous mangeames la chair, que je trouval fort bonne; enfin, pendant une grande partie de la nuit que nous passàmes à

<sup>(4)</sup> Peut-être plutot, comme je l'ai déja dit, Mamoeiros ou Mamoeiras.

Manoneiras, nous entendimes les hurlements du guará Canis campetris, Neuv. et Gervais). Avant d'arriver à cette dernière halte, mes mulest faiseinet difficulté d'avancer; its fluraient à droite, à gauche, et paraissaient inquiets et effrayes. Mes gens m'assurérent que ces signes de frayeur indiquient qu'un inguar [Feits Orar] nous avait précédès; ils ne s'étaient point trompés, car, le leudemain, avant d'arriver à Guarda môr, nous reconnûmes sur le sable les tréces du féroce animal.

Nons trouvâmes à Guarda môr un petit rancho couvert de feuilles de Palmier, qui avait été construit pour recevoir un personnage très-distingué, João Cartos Aucesto n'Otematseas, iorsque, peu de femps auparavant, il avait quitté le gouvernement de la province de Matogrosso pour prendre celui de S. Paul, obje le vis plus tard. Cétait une honne fortune que de pouvoir coucher sous ce hangar, qui, pourtant, était ouvert de tous côtés, et où les insectes furent encore tres-importuns.

Le lendemain, nous ne traversames plus autant de bois, et dans les campos le chaleur était insupportable; nous avions à notre droite la Serra Dourada, qui souvent produit un fort bel effet dans le paysage;

Ce jour-là, je passai encore plusieurs ruisseaux de l'eau la plus limpide. En général, j'avais trouvé jusqu'alors, dans la province de Goyaz, des eaux aussi abondantes et aussi bonnes que dans celle de Minas.

Au milieu d'an des bois que je parcourus, j'observai un effet de végétation assez singulier. Dans ces bois croît abondamment un Palmier dont la tige, grosse, fort courte et chargée de la base des feuilles anciennes, se termine par une superhe touffe de longues feuilles ailées et d'un beau

vert : je vis un arbre qui, après avoir fait trois ou quatre tours de spire autont d'un de ces Palmiers, devenait parfaitement droit et élevait assez haut sa tige grêle, divisée, au sommet, en rameaux nombreux.

A 4 legoas de Guarda mor, nous fimes balte dans un endroit, qui probablement n'avait point encore reçu de nom, ét que j'appelle Pouso de Dona Antonia (1). Nous placâmes nos effets sur le penchant d'une colline, sous des arbres touffus; au bas de la colline coulait un ruisseau d'eau limplie, et an jeth s'étendait une vaste plaine couverte de bois; près de nous un groupe de boriugs s'étevait

(1) Ce nom était celui de ma sœur, Antoinette de Salvert, née de S. Hilaire, dont on m'avait amoncé la perte an moment où j'étais parti de Rio. de Janeiro. Madame de Salvert réunissait aux plus hantes vertus une gatté donce, une parfaite égalité d'humeur, un esprit-cultive, la unmoire la plus heureuse ; quoique fort jeune, elle se répandait peu, elle faisait le bonheur de ceux qui l'entouraient et était adorée des paysans de son village : l'avais contribué à son éducation ; jamais un frère ne fut aimé plus tendrement que je ne l'étais par elle..... Sans les occupations toujours renaissantes qui m'arrachaient à moi-même, je n'aurais pu résister à mà douleur. J'avais ardemment désiré de passer le reste de mes ionrs auprès de ma sœur; quand je sus qu'elle m'avait été enlevée, je ne formai plus de désirs, je n'eus plus d'espérance; la vie avait perdu. tous ses charmes pour moi. Dans mon voyage à Minas, ma sœur était sans cesse présente à mon esprit ; à chaque événement qui m'arrivait , ie me réjouissais de pouvoir le lui raconter un jour ; je ne vivais que par elle et pour elle : quaud je l'eus perdue, il me sembla que l'étais seul au monde : le présent était triste et fatigant, l'avenir m'effrayait ; je redoulais de retourner en Frauce, où je ne devais plus la retrouver. ... Si l'avais pu construire un hangar pour les caravanes au lieu que je décris ici et. que j'appelle Pouso de Dona Antonia , ce nom eut été adopté par les habitants du pars; il restera perdu dans ces feuilles : cependant je ne pense point, sans quelque douceur, que, si jamais un vovageur qui les aura parcourues s'arrète dans le même lieu, de nom de Dona Antonia se présentera peut-être à son souvenir.

majestueusement au-dessus d'un pâturage humide, et tout le paysage était dominé par la Serra Dourada que courônne une masse de rochers à pie, dont le sommet présente une espèce de plate-forme : c'était une magnifique soitinde.

Dans ce voyage, je demandai un jour au Botocudo Firmiano ponrquoi il était alors si gai, tandis qu'il avait été presque toujours triste lorsque nous parcourions le littoral. C'est, me dit-il, parce que, pendant le voyage du Rio Doce, mon grand pou était resté à Rio de Janeiro, et il m'a accompagné dans celui-ci. - Qu'est-ce que ton grand pou? - C'est un pou gros comme un rat, qui me suit partout; mais je ne le vois que pendant la nuit, lorsque je dors, et encore est-il souvent plusieurs puits sans se montrer. Quand il veut causer avec moi, il s'attache à mes cheveux et me parle à l'oreille. - Que te dit-il? - Il me dit ce que je dois faire et me gronde quand je le mérite. Par exemple, il me faisait souvent des reproches à Rio de Janeiro, lorsque je cassais tant de plats et tant d'assiettes. T'a-t-il quelquefois parlé de moi? - Fort souvent, et il m'a dit que vous étiez très-bon: - Tous les hommes de ta nation ont-ils, comme toi, un grand pou? - Ouclques uns en ont un, d'autres n'en ont pas. Mon père n'en a point, mais ma tanté en a un. Cette conversation, que j'eus le soin d'écrire, prouve que, si les Botocudos n'ont aucune idée de Dieu, ils ont au moins quelque idée des esprits (1).

<sup>(4)-50</sup> in éest permis de contibuer mes travaux, je donnérai ailleurs, avec quelque détail, la fin de l'histoire de Firminno. Je dirai s'enlémbot ici que, voulant, rendre bommage à la liberté des indiens, j'offris à ce jeune homme; avant mon départ pour l'Europe, ou de é embarquér avec moi, ou de retourner dans son pays. Il préfère oe dernite parti, et je moi, ou de retourner dans son pays. Il préfère oe dernite parti, et je

Après avoir quitté la helle solitude que j'ai décrite tout à l'heure, nous parcourdunes encore des bols et des campos. Enfin des traces de l'estjuir nous annonsérent que nous nous rapprochions des habitations, et effectivement nous arrivàmes à une fuzenda, celle de Jacís, où nous fûmes très-bieu reçus. On nous étabilit dans un grand bâtiment où se faisait la farine de manioc. C'était un gite peu magnifque, mais je me trouvais heureut de pouvoir tràvailler sans être dévoré par les inséctes, ni brûlé par le soleil, et de penser que je ne serais pas obligé de m'enfumer pendant, la muit, pour ne pas geler de froid.

Entre la fazenda de Jacq et Villa Ros, dans un espace de 5 legoas, nous travérsames presque toujours des campos où la chaleur ne pouvait se supporter. Ce jour-là, et surtout la veille, nous vimes plusieurs de ces fonds marécageux où ordit. le dorzit, asile de deux magnifiques especes al aras, ceux dont le plumage est entièrement bleu et ceux qui ont le manteau bleu et le veitre jaune (Fsittaeus hyacinthinus et P. Arramand (1).

charges | le bon Larnotte de l'accompagner. Le Botovido temba maiglide Confesteda, dans le Sertia, che mon digue ami le cort Autonio Nogueria Darire. La saison des pluies approchait; M. Nogueira conseilla à Laruotte de partir, el lui promi de revoyer le Botoccio dans son pays. Je n'avais plus entendu barler, de celui-el, broque j'al appris, par les Souvenire de M. J. Coma de Souvonet, qu'il citai nivit de la rougodo ai milita de sa penjadae. Si est overage partient dans le Sertia comme min première relation, M. Nogueris Durte seura que j'ai d'a usua teaché que réconnaissant de la marque d'amité qu'il a Sien vouta nie doponer es rempliasont fidélement se promesses.

(1) Jai déjà dit ailleurs que ces deux espèces d'aras vivent au anileu des borrigs et en maugent les fruits; j'ai aussi fait connaître l'erreur singulfère dans laquelle sont tombés l'illustre Mariegraff et, dejaus lui, tous les unaurellistes, relativement au nom de cès oiseaux (Poprige dans ter provinces de froi de Jameiro et de Minas Geraes, II, 376).

Parmi les arbres rabougris des campos, il en est dont les ramules sont tres-épais, peu nombreux et obtus. Je remarquai, dans ce royage, qu'il n'existait point de bourgeons à l'aisselle des feuilles de ces ramules, et que ceux-ci seçontinuaient seulement par des bourgeons Jerminaux, Le peitt nombre de ces ramules et l'épaisseur de leur écorge, presque sémblable à du liège, rendent l'exactitude de cette observation très-vraisemblable; pour plus de certitude, cependant, les botanistes qui parcourront ces campos feront bien de la vérifier (1).

Entre la fazenda de Jacá et la cité de Goyaz, nois, ne vimes, comme je l'ai dit, que deux maisons, et elles tombient en ruine. Partout, eu. Europe, le voisinage des villes est animoné par des habitations plus nombreuses, par des cultures mieux soignées; et il en est de même des villes de la côte du Brésil qui ont été fondées, dans tel ou tel lieu, parce que la position édit favorable au commerce ou à l'agriculture. Dans les pass aurifères, les villages el les villes ont été. bâtis là où l'on trouvait le plus d'or; on u'a été déterminé que par cette considération, et, sous d'autres rapports, le local chois i éest trouvé souyent, comme de

<sup>(</sup>f) Cela est d'avient, plus essentiel que d'autres observations m'on conduit à éreire qui suit : « Si bourgeon se se dévrloppe jus terrijums, peut-dire au moins en existe-t-il toujours une légère ébunéh :
¿Tal, du moins, retraver écute bauche tourse les fix que je l'a cherchée arée quelque attention. Les Graminées qui missent sons les tropiques, doucés dune grande feergie vitale, sons le plus souvent, persumples; môns it d'une prinde feergie vitale, sons le plus souvent, persumples; miss it d'une state pas moins vrai que, à l'aisselle de la fauille
d'aserphis humbles de ces plantes; comme, par esemple, du Poon neinuar. J'à toujours aperça un bourgeon, auquel d'a veix faits, pour se
d'exclespir, qui un pe plus de siègneur (terprologie egenéle 270).

Villa Rica (Cidade d'Ouro Preto) et à Villa Boa, le plus défavorable possible. Le système d'agriculture adopté par les Brésiliens nel leur permet pas de cultiver d'autres tertains que ceux qui sont boisés; par conséquent, les campos voisins de Villa Boa, près la route de Matogrosso, ont du rester déserts.

If ne faudrait pas s'imaginer, espendant, que, même dans l'état actuel des chéses, on ne puisset tirer absolument aucun parti des environs de cétte ville. Il s'y trouve des terrains salpêtrés; très-favorablés, par conséquent, à l'éducation du bétail; et, si; dans le petit nombre d'habitations qui existent, on donne de loin en loin un peu de sel aux bêtes à cornes, c'est pour qu'elles apprennent à connaître la maison de leur matire.

Des collines les plus rapprochées de cette ville, on la rdécourre tout éntière : on voit qu'elle a, dans son ensemble, une forme allongée, qu'elle est située dans un fond et adossée à des montagnes y enfin que, du côté opposé à ces dernières, jusqu'à la Serra Dourada, le terrain est inégal, mais beaucoum moins élevé.

Avant mon départ de la cité de Goyaz, j'avais prié le colonel Francisco Leite, dont j'ai déjà parté, de me garder la maison où j'avais demeuré à mon premier passagé, en l'eus donc, pour m'installer, aucun de ces embarras que j'éprouvais toutes les fois que j'arrivais dans une villé.

Prèsque aussitôt après être descendu de cheval, j'alfai voir Raimundo Nonato Hyacintho, qui fut pour moi aussi aimable qu'à mon premier passage.

De chez lui, je me rendis chez le gouverneur, et je fus également bien reçu. Ce dernier avait l'air de ne pas croire à la contrebande des diamants du Rio Claro, probablement parce qu'il sentait qu'il serait absurde de la punir; on concoit, au reste, que je pouvais à peine me périnettré de glisser sur un sujet aussi délicat. M. Fernandu belgado prétendait aussi qu'il était foux que les chercheurs d'or du Rio Claro fissent des journées de 42 à 4,500 réis (77.50 c. — 9 f. 57), et il croyait le prouver en ajoitant que tous sont extrêmement pauves. Il les jugenit commes ils eussent été des Européens, et ne saviait pas que ces hommes imprévoyants dépensent leur argent aussitôt qu'ils le gagnent; que, par conséquent; ils n'ont rien quand la mauvisse, suison arrive.

Lorsque je sortis, du palais, il faisait âțià nuit; c état l'heure à laquelle des femmes de toutes les couleurs se répandaient dans la ville; j âllai voir le missionnaire, et je trouvai sa chambre reruplie de pauvres mères qui venaient lui faire bénir leurs enfants malades. Dans les commencements, me dit-il, je trouvais ces visites nocturnes peu conformes à la bieuséance, mais le gouverneur m'a assuré que personne n'y trouverait à redire; il a même ajouté que, si je refusais de recevoir les femmes à la muit, aucune ne viendrait chez moi ét que, par conséquent, je lés priverais d'une consolation que la charité me fait un devoir de leur accorder.

Le père Joseph devait quitter la ville huit-jours-plus, tard. La veille, nous sortions ensemble du plaits, lorsque nous vimes la place entourée de monde; bientôt l'os s'empressa autour du missionnaire, et je n'échappai avant que la foule m'elt fermé le passage. Je sus plus tard que le peuple, et le corps municipal (camara) voulaient absolument garder le père Joseph; mais il leur avait répondu que, ayant fait veu d'obéissance, il ne pouvait, sans manquer à ses devoirs les, plus sacrés et se rendre indigne de leur estime, se dispenser de se rendre à sa destination. On gagna encore un jour ou deux en cachant ses mulets.

Lorsque que j'étais à Villa Boa "je fis connaissance avec l'abbé Luiz Antonio da Silva e Sousa (4) qui, en attendant l'arrivée du prélat nommé, gouvernait le diocèse de Govaz avec le titre de vicaire général. C'était un homme poli et modeste auquel sont dus les premièrs renseignements que l'on possède sur l'histoire et la statistique de Goyaz. Il me prêta le manuscrit de son important travail intitulé, Memoria sobre o descobrimento, população, governo et cousas mais notaveis da Capitania de Goyaz, travail qui, sans le consentement de l'auteur, avait déjà parq à Rio de Janeiro, dans le journal brésilien O Patriola (1814). Cazal a eu le même manuscrit entre les mains. il en a profité et n'a point cité l'auteur ; Pizarro pe l'a pas cité davantage, mais Pohl s'est empressé de lui rendre toute iustice. En rédigeant cette relation de voyage, je n'ai malheureusement sous les yeux qu'une petite partie de l'extrait . que f'ai fait du mémoire de M. Luiz Antonio da Silva e Sousa, mais je crois que c'est à lui qu'il faut rendre la plupart des citations relatives à l'histoire et à la statistique de Goyaz, que l'ai empruntées à Pizarro et au decteur Pohl (2) ..

Pendant mon séjour dans la cité de Goyaz on vint en-

<sup>(1)</sup> J'écris constamment Sousa, et non Souza, parce que c'est ainsi que lui-même a signé l'écrit intitulé Memoria estatistica, etc.

<sup>(2)</sup> En 1832, M. l'abbé L'uir Antonio da Silva e Sousa a epicore publié un petit écrit plein de faits et que j'ai souvent en l'occasior de citer dans ect ourrage, et écrit est intuité, Jemoria realistinc da Propincia de Gojas dividide pelos Julgados e na forma do Elencho englado, pela Secrétaria do Imperio, del

core m'offrir des diamants du Rio Clare. Je les trauvai d'une eau très-belle, peut-être même étalient-lis supérieurs à ceurs de Tijuco (15, mais s'in sentiment de délicatesse in n'est pas empéché, comme je l'ai dit, de prendre part à la contrebande de ces précleuses pierres, il est foien clair que c'est sur les lieux mêmes que j'aurais fait mes achats, et non à Villa Boa, or je n'aurais pu les recevoir que de la séconde on de la troisième main.

Le coarri, Da Banca, ministre du roi Jean VI (2), avait fait Jaire heaucoup d'expériences pour blanchir la circi indigène et aucune n'avait eu de süccès. Le vis dans la cité de Goyar un ouvrier qui la blanchisait très-bien et dont tout le secrét consistait à la faire fondre, à l'écumer, la disser pair pétits morceaux et l'exposer aus soleil. Il repétait cette opération jusqu'à seize fois, ce qui prenait deux à trois mois, et au hout de ce temps la circ et etil presque aussi blanche que velle de nos abeilles domestiques. Je fis usage de bougies faites avec cette circ et j'en fus content juéamonion je trouvis que leur lumière était beaucoup plus cougeque celle des excellentes bougiesque l'onvejidait alors à livi de Janeiro, qu'elle domait beaucoup plus de fumée et frontait plus ficilement; je dois ajouter que la circ indigène;

<sup>(1)</sup> Voyez mon Voyage dans le district des Diamants, etc., 1, 1 et

<sup>(2)</sup> A mon arrivé à Rio de Junero, je fus parfaitement accueilli par le comp de Borce. Cétait un homme de mérite dont les monérés étaient extremement distinguées, et qui s'exprimant en français avec une grande ékègence. Uf était arrivé an Brésil avec le roi : lorsqu'il parriut au mistigate, il avec qu'en partie de la comp de l

quoique purifiée, conservait un goût amer. Il me serait impossible de dire à quelles abellies appartenait la circ de foyaz (1), mais je présume qu'elle n'était pas due à une espéce unique. Quant à celle qu'à cette époque on employait dans tout le Brésil; elle vensit d'Arrique, les bougies faites avec cette derrière étgleint mal moulées et avaient une couleur jaunâtre, mais elles offraient une extrème dureté et elles ne coulaient point, lors même que je travaillais debus ou sous des ranches ouverts.

Lorsque je passai pour la seconde fois à Villa Boa (du 20 au 27 juillet), les matinées étaient encore fratènes et les soirées déficieuses, roais, dans le milieu du join, la chaeleur devenait insupportable. Cette température si élevée n'avait, au reste, rien d'étonnant, car les mornes dont la ville est entourée, arrêtent les vents qui pourraient rafraichit l'air et ils réflétent les rayons du soleil.

On commençait alors à mettre le feu aux campos voisins

) Il est difficile de croire que les abeilles de la partie méridionale de Goyaz ne soient pas, du moins pour la plupart, les mêmes une celles du Sertão de Minas (Voyage dans les provinces de Rio de Janeiro et Minas Geraes , II , 371 et suiv.). M. Gardner, qui , eu se rendant de Piauby aux Mines, a passe par le nord-est de la province de Goyar, dit que les abeilles sauvages y sont extremement communes, et il indique, par leurs noms vulgaires, dix-huit espèces de ces animaux, dont la plupart apparticument, dit-il, au genre Mellipona, Illig. Parmi les noms qu'il cite, 'cinq seulement, à la vérité, se retrouvent dans la liste que j'ai donnée des abeilles du Sertão oriental de Minas ; mais la partie de Goyas. traversee par M. Gardner est beaucoup plus eptentrionale que celle du Sertão de Miras ou j'ai voyage; la végétation n'y est pas la même, compie le prouvent les échantillons de plantes qu'a cuvoyés en Europe le naturaliste anglais, et il n'est pas impossible, d'ailleurs, que, dans des lieux aussi éloignés les uns des autres, les meines insectes portent desnones differents GABDN., Travels, 327).

de la cité de Govaz. Comme i ai déià eu occasion de le dire. la flamme qui consume l'herbe des paturages a une couleur rougeatre et s'étend, pour l'ordinaire, en lignes que l'on voit serpenter de diverses manières ; laissant entre elles de petites intérruptions déterminées par la distance d'une touffe d'herbe à une autre touffe. Les mornes qui environnent la ville m'offrirent un soir un spectacle magnifique: ils semblaient illuminés par des rangées de lamplons disposés en différents sens : quelques parties restaient encore dans une obscurité profonde, d'autres étaient éclairées par une vive lumière qui se reflétait sur la ville. Le lendemain, tout changea des que le jour parut : une fuinée rougeatre remplissait l'atmosphère, le ciel avait perdu son brillant éclat et l'on respirait un air étouffant. Jusqu'alors on n'avait encore mis le feu qu'à une trèspetite partie des campos; mais tout le monde assure que, lorsqu'il y en a une plus grande étendue d'enflammés. Ja chaleur, déjà si forte à Villa Boa, ne peut plus se supporter.

Je fus forcé de rester huit jours dans cette ville pour y faire différents ouvrages. Pendant tout ce temps, comine à mon premier voyage, je dinal chez le gouverneur, je soupai et je déjeunal chez Raimundo, toujours comblé par eux de politésses et de marques d'égards (1):

<sup>(1)</sup> A tout ce qu'é j'aid id de la cité de Goyar dans ce chapitre et dans le vingition. Jjunctéul qu'elle est aujourd'hui la échédence de l'évêque vin diocèse, comme elle devuit être autrefois celle des prélais ; que l'assemble l'égisiture provinciée, composée de vingt membres, y tient ses sessions ; que celle de 1853 a decrué des fonds pour y d'abhir nu hôpital; que la cémarra, anjourd'hui fort, restreinte, dont élle qui le céde l'elle, porte le onde Counter de Gouge; centin que cete condrea comprécié, outre jié district propré de la tité, les anciens villages fac, Crita, Plar, Méaponte et Jaragia, qu'un cit éé érégée ou libe ayant chacute.

leur district (Min. et Lor. ng. Morn., hice. Piraz., 1, 406, 467), majsqui, à ce changement, ne seuds probabhement pais beaucong enrichis.

— le dois faire observer que la xille de Jaragui es se trouve pasi qui
nombre de celles que MM. Milliet et Lopes de Mours indiquent, à l'article foguz de leur dictionnaire, commir faisant partie de la comarca
dant la capitale de la province est le chel·leur (cependant je urbeiste
pas à la citer acce, les autres, parce que, dans l'article d'aragua (Dire.,
1, 527), ces messiours disent possivement que ce lieu appartient à la
commirca de douje.

## CHAPITRE XXIV

COMMENCEMENT DU VOYAGE DE LA CITÉ DE GOYAZ A S. PAUL.

— LE MATO GROSSO. — UNE HABITATION MODÈLE. — LE
, VILLAGE DE BOM FIM.

Tableau général du voyage de Goyaz à S. Paul. - L'auteur prend, pour se rendre de Villa Boa à Meiaponte, une autre route qué celle qu'il avait déja suivie. - Pays situé au delà d'As Areas, - Sitio dos Coqueiros. Le Palmier macauba, - Pays situé au delà de Coqueiros. França. - Peinture générale du Mato Grosso, - Manjolinho. - As Caveiras, Température.-Les fêtes de la Penterôte.-Lagoa Grande. Sécheresse. - Sitio de Gonsalo Marques. - Une troupe de bohémiens. - La fazenda de M. Joaquim Alves, de Oliveira. Portrait du propriétaire. Description de sa maison. Comment il conduisait ses nègres. La suererie. Les machines à séparer le coton de ses semences." Celle à raper le manioc. Excellent mode de culture. Débit des produits du sol. Exportation du coton. L'idee d'une monnaie provinciale entièrement absurde. L'auteur quitte la fazenda de Joaquim Alves. - Idée générale du pays situé entre Meiaponte et le village de Bom Fim. ---Sitio das Furnas, Negociation avec la maltresse de la maison. Sa grange. - Pays situé au delà de Furnas. - Sitio da Forquitha. Osteniation d'argenterie. - Pays situé au dela de Forquilha. - Fazenda das Antas, Marchands d'Araxa, Le missionnaire. - Pays situé au dela de la Fazenda das Antas. - Changement de température. - Le hameau de Pyracanjuba. - Pays situé plus loin. - Le village de Bom Fim. Sa position. Ses rues; sa place; son église; ses maisons. Ses minières. Culture des terres. Débit facile des produits du sol. Poussière rouge. - La fête de Notre-Dame de l'Abbaye.

Je partis de Villa Boa avec l'intention d'aller à S. Paul et de visiter ensuite les parties les plus méridionales du

Brésil. La capitale de la province de Govaz est située. comme je l'ai dit, par 16° 10' (1), et S. Paul l'est par 25° 55′ 50″ (2) de latit. sud et 551° 25′ de longit., à compter du premier méridien de l'île de Fer : or il peut y-avoir approximativement 1 degré et demi, de l'ouest vers l'est, entre le méridien de la première de ces deux villes et celui de la seconde; par conséquent, pour me rendre de l'une à l'autre, je dus me diriger vers le sud, en inclinant du côté de l'orient. Je mis trois mois à foire ce voyage, me détournant presque uniquement pour aller, du village de Bom Fim. visiter les eaux thermales appelées Caldas Novas et Caldas Velhas. Je ne puis pas compter moins de 242 legoas (5) pour ce voyage, y compris le détour dont je viens de parler; je m'arrêtai vingt-trois jours et cheminai solvante-dix, ce qui fait, terme moyen, un peu plus de 5 legoas et demie par jour, marche ordinaire des mulets charges. Il me fallut trente-deux jours, en y comprenant la petite course de Caldas, pour sortir de la province de Govaz. En quittant cette dernière; j'entrai dans la province de Minas Geraes, sur le territoire de laquelle je vovageai pendant douze iours, et enfin j'arrivai à celle de S. Paul. Je traversai, dans la province de Goyaz, les trois villages de Meiaponte, de Bom Fim et de Santa Cruz (4); dans celle de Minas, les quatre aldeas d'as Pedras, du Estiva, de Boa Vista, de Santa Anna, et

<sup>(1)</sup> Voyez le chapître intitulé Villa Boa ou la cilé de Goyaz.

(2) Selon d'autres, 24° 30° ou 23° 5°.

<sup>(3)</sup> Luiz d'Alincourt compte 212 légous par la route directe (Mem. viag., 115).

<sup>(4)</sup> Comme on la déjà vu; Meiaponte a été honoré du nom de ville par une loi provinciale du 10 juillet 1832, et, comme ou le verra plus fard, Santa Cruz l'a été par une toi de 1835, et Bom Fint par une autre de 1836 d'aut. et Lipus, pe Morsa, Dicc. Braz...

le village de Farinha Podre; enfin, dans la province de S. Paul ; les trois villages de Franca, Casa Branca et Mogianacu (1), puis les trois villes de Mogimirim, de S. Carlos et de Jundiahy. La route a été tracée peu de temps après la découverte de Goyaz (année 1756) (2) et. par conséquent, elle date déjà de plus d'un siècle; aussi est-on sûr de trouver un abri à là fin de chaque marche : cependant, jusqu'à la ville de Mogi, les campagnes sont désertes, sans culture, et, à la fin d'une journée fatigante, je n'avais pas, comme à Minas, la consolation de pouvoir m'entretenir avec un hôte hospitalier; car les colons chez lesquels on fait halte sont, pour la plupart, des hommes grossiers que le passage des caravanes met en défiance contre les voyageurs. Jusqu'au mois d'octobre, époque à laquelle l'entrai dans la province de S. Paul ; la sécheresse fut excessive; je passai souvent des jours entiers sans apercevoir plus de deux ou trois fleurs, appartenant à des esoèces communes; les coléoptères avaient disparu, les oiseaux devenaient rares ; j'étais dévoré par des nuées d'insectes malfaisants, et, forcé quelquefois de séjourner sur les bords d'une rivière malsaine, telle que le Rio Grande. Au mois d'octobre, les pluies commencerent à tomber, les pâturages à reverdir et à se couvrir de fleurs (3); mais alors ie me rapprochais du tropique, et la végétation n'é-

<sup>(1)</sup> Trauca est devenué une ville, sous le nom de Villa Franca do Imperador, par un décret de l'assemblée législative provinciale de S. Paul de 1856 : ajugardhui Casa Banaca est aussi une ville (Muz. et Lores ou Monta, Dicc. Brus.); Mogiguaçu soupire encore après le sième bondina.

<sup>(2)</sup> Voyez le voyage de MM. Spix et Martius (vol. 1), ouvrage si plein de science et où les convenances sont si bien respectées.

<sup>(1)</sup> Voyez mon Apercu d'un voyage dans l'interieur du Bresil, dans

tait plus aussi variée que celle de Minas Geraes. Je n'ai pas besoin de dire que, dans une étendue de plus de 7 degrés, passant des régions équinoxlales à un pays situé hors des tropiques, je dus trouver de grandes différences dans les détails de la végétation. Pendant très-longtemps, néanmoins, son ensemble ne m'en offrit aucune : c'étaient toujours des bouquets de bois et des campos parsemés d'arbres rabougris; mais, parmi ces derniers, se montrent déjà, sur le ferritoire de Minas, d'autres campos seulement composés d'herbes. Bientôt je passai la limite des boritys; le capim frecha reparut pour caractériser de gras pâturages; je finis par ne voir dans ces derniers absotument aucun arbre, et enfin, à une distance peu considérable de la ville de S. Paul, je rentrai dans la région des forets, : la Flore des sertões du S. Francisco et du midi de Goyaz avait fait place à une autre Flore.

J'ai dit, au chapitre intitule, Le village de Corambie, les Montes Pyrèneos, etd., que la ronte de S. Paul traverse Mejaporte; par conséquent , j'étais obligé de passer une seconde fois par ce village pour aller plus loin. Mais le chemin que j'avais suivi de Mejaporte à Villa Boa q'est pas le seul qui mêne de l'un de ces lieux à l'autre; il en existe encore nu moins fréquenté; ce fut celui que je choisis à mon retour, afin de voir un canton que je ne comaissais point encore (1).

Il était déjà fort tard quand mes préparatifs furent achevés ; cependant je ne voulus point remettre au leudemain

les Mémoires du Museum, vol. IX, et PIntroduction de mon ouvrage intitulé Histoire des plantes les plus remarquables, etc.

<sup>(1)</sup> Itinéraire approximatif de Villa Boa à Mejaponte par le chemin le mome fréquenté :

mon départ de Villa Boa; pour qu'on n'eût pas une seconde fois l'embarras d'aller fort loin chercher les mulets. Je pris d'abord la route que javais suivie pour me rendre à S. José et au Rio Claro, et j'arrivai, par un beau clair de lané, au lieu appelé. As Areas, où je couchai encore en nièm air.

Après avoir fait environ 5 legoar depuis Villa Boà, je quittai, à Gurgulho, le chemin de l'Aldea de S. José, et., ayant doublé l'extremité de la Serra Bourada opposéé à la ville, je le travérsai, dans une direction différente, une vaste plaine. Là s'offrit à mes regards une agréable alternative de bouquets de bois, de campos parsemés d'arbres rabougris et d'autres campos où, ce qui est fort race dans ce pays, il ne croît que des herbes; je laissais derrière moi la Serra Dourada, et, vers ma droite, je découvrais les collines qui bornent la plaine.

J'avais fait 2 lienes depuis Areas l'orsque j'arrival sur les bords de la rivière Urubú, que j'ai déja fait connaître (p. 61); je la traversai sur un pont en bois fort mal entretenu, comme le sont tous ceux de l'intérieur du Brésil.

A peu de distance de ce pont, je rencontrai une caravane qui se rendait de S. Paul à Matogrosso; elle était com-

|               | Covar a treas en plein air                  |  |
|---------------|---------------------------------------------|--|
| De la cité de |                                             |  |
| 10            | Sitio dos Coqueiros, petite habitation 21/2 |  |
|               | Mandinga, petite habitation.                |  |
|               | Manjolinho, chaumière                       |  |
| 1 - 2         | As Caverras, chaumière                      |  |
| 41, -372      | Lagog Grande, maison 3.1/2                  |  |
|               | Sitio de Gonsalo Marques                    |  |
| 4. 4. 4. 4.   | Fazenda de Joaquim Alyes, habitation 5      |  |
| · -i.         | Mejaponte, village                          |  |
| 100           | 29 Jegors.                                  |  |

posée de plus de cent mulets chargés de diverses marchardises. Cétait la première qui, cette année-là, vint directement de la ville de S. Paul : on était alors au 28 de juillet.

Tous les campos que je traversai avaient, été brûlés récemment; le feu avait desséché les feuilles des arbres; une cendre noire couvrait la terre et, excepté dans les bouquets de bois, on n'apercevait pas la moindre verdure : cependant le ciel est, dans cette contrée, d'un azur si éclatant, la lumière du soleil est si brillante, que la nature semblait encore belle mislgré sa nudité.

Ce jour-là, nous fimes halte au Sitio dos Coqueiros (la chamière des cocotiers), situé sur le bord d'un ruisseau, au milieu d'une multitude de Palmiers. Ces derniers ne différent point de ceur que l'aveis déjà vus dans les hois roisins du Rio dos Piloes, et dont l'ai déjà parlé au chapitre précédent. Comme je l'ai dit, on les nomme, dans le pays, maceuba; ma description prouve qu'ils ressemblent beaucoup à que espéce du même nom qui croît dans le Sertão du S. Francisco, l'Acrocomia sclerocarpa, de Martius (1); cependant je ne saurais croire que les deux arbres soient identiques.

Au delà du Sitio dos Coqueiros, jó traversai un pays plat qui, jusqu'au lieu appelé França (France), présente un vaste pâturage parsemé d'adres rabougris, mais où, plus loin, s'élèvent quelques bouquets de bois. La chaleur était excessive, et, dans les campos qui n'avaient pas encore, été linendiés, on ne voyait qu'une herbe entièrement desséchée, d'une couleur grisdire.

<sup>(1)</sup> Voyez mon Voyage dans les provinces de Rio de Janeiro et Minas Géraes, II, 377.

cogé moffrir des dismants du Rio Caré. Je les trouvai d'une cau très-belle; peut-être même étaient-ils supérieurs à ceur de Tipoc (f1, mais si un sentiment de délicatesse ine m'est pas empéché; comme je l'ai dit, de prendre part à fai contrebande de ces préciuses pierres, il est bien clair que c'est sur les lieux mêmes que l'aurais fait mes achats, et mon à Villa Boa, or je n'aurais par les recevoir que de la seconde on de la troisième main.

Le coarre de Bance, ministre du roi Jean VI [2], avait fait dire feaucoup d'expériences pour blanchir la circ indigéne et aucone n'avait eu de succès Le vis dans la cité de Goyar un covrier qui la blanchissait très-lien et doit tout le secrét consistait à la faire fondre, à l'écumer, la diset pair petits môrceaux et l'exposer au soleil. Il répétait cette opération jusqu'à seize fois, ce qui prenaît deux à trois mois, et au hout de ce temps la cire était presque aussi blanche que celle de nos abeilles domestiques. Je fis úsage de bougies faites avec sette cire et y en fus content; neamonis pet rouvai que le ur lumbre était beaucoup plus cougeque celle des excellentes bougiesque l'onvejdait alors à fit ode Janeiro, qu'elle donnait beaucoup plus de fuméce et fondait plus facilement; je dois sjouter que la cire indigéné,

<sup>(1)</sup> Voyez mon Voyage dans le district des Diamants , etc., I, 1 et suiv.

<sup>(9)</sup> A mon farriré à Rio de Janeiro, je fus parfaitement accueilli par le conige da Barcie. Cétait un homme de meitle dont les namièris étiants extétemented destinguere, et qui experimité en français avec une, grande rélègance. Uf était arrivé au Brésil avec le roi: lorsqu'il parriut au minisisère, il avait haulheureasement sitent un de ga-sez enaire, il ne jouissaite plus d'une bonne santé, et il n'avait pou en le temps d'apprendre à comiattre le pays qu'il derait administrer.

quoique purillée, conservait un goût amer. Il me serait impossible de dire à quelles shellies appartenait la circ de Goyaz (1), mais je présume qu'elle n'élait pàs due à une espèce unique. Quant à celle qu'à cette époque on employait dans tout le Brésil; elle venait d'Arique; les bougies faites avec cette dernère é glafent au moulées et avaient une couleur jaunatre, mais elles offraient une extrème dureté et elles ne coulàient point, bets même que je travail·lais dehars ou sous des ranches ouverts.

Lorsque je passai pour la seconde fois à Villa Boa (du 20 au 27 juillet), les matthies étaient encore fraîches et les soirées délicieuses, mais, dans le milieu du join, la cha-leur devenait insupportable. Cette température si élevée n'avait, au reste, rien d'étoniant, car les mornes dont la ville est entourée, arrêtent les vents qui pourraient rafraéchir l'air et lis réfiérent les rayons du soleil.

¿ On commençait alors à mettre le feu aux campos voisins

Il est difficile de croire que les abeilles de la partie méridiénale de Goyaz ne soient pas, du moins pour la plupart, les mêmes que celles du Sertão de Minas (Voyage dans les provinces de Rio de Janeiro et Minas Geraes , II , 371 et suiv.). M. Gardner, qui , en se rendant de Piauby aux Mines, a passé par le nord-est de la province de Goyaz, dit que les abeilles sauvages y sont extrêmement communes, et il indique, par leurs noms vulgaires, dix-huit espèces de ces animaux, dont la plupart apparticument, dit-il, au genre Mellipona, Illig. Parmi les noms qu'il cite, cinq seulement, à la vérité, se retrouvent dans la liste que j'ai donnée des abeilles du Sertão oriental de Minas ; mais la partie de 60yas. traversee par M. Gardner est beaucoup plus contentrionale que celle du Sertão de Minas où j'ai voyage; la vegetation n'y est pas la même, comme le prouvent les échantillons de plantes qu'a envoyés en Europe le naturalisfe anglais, et il n'est pas impossible, d'ailleurs, que, dans des lieux aussi éloignés les uns des autres, les mêmes insectes portent desnones differents (GABDA., Travets, 327). ...

de la cité de Govaz. Comme i ai déià eu occasion de le dire. la flamme qui consume l'herbe des pâturages a une couleur rougeatre et s'étend, pour l'ordinaire, en lignes que l'on voit serpenter de diverses manières ; laissant entre elles de pétites interruptions déterminées par la distance d'une touffe d'herbe à une autre touffe. Les mornes qui environnent la ville m'offrirent un soir un spectacle magnifique; ils semblaient illuminés par des rangées de lampions disposés en différents sens : quelques parties restaient encore dans une obscurité profonde, d'autres étaient éclairées par une vive lumière qui se reflétait sur la ville. Le lendemain, tout changes des que le jour parut : une fumée rougeatre remplissait l'atmosphère, le ciel avait perdu son brillant éclat et l'on respirait un air étouffant. Jusqu'alors on n'avait encore mis le feu qu'à une trèspetite partie des campos : mais tout le monde assure que, lorsqu'il y en a une plus grande étendue d'enflammés, la chaleur, déjà si forte à Villa Boa, ne peut plus se supporter.

Je fus forcé de rester huit jours dans cette ville pour y faire différents ouvrages. Pendant tout ce temps, comme à mon premier voyage, je dhai chez le gouverneur, je soupai et je déjeufai chez Raimundo, toujours comblé par eux de politésses et de marques d'égards (1):

<sup>(1)</sup> A cout ée que j'ai dig de la çiú de Goyaz dans ce chapfire et dans le vingilene; j'jourteiq qu'elle est ajunorithu la 18-88ènece de l'évéque un dioches, comme elle derait étre autrefois celle des prêtajs ; que l'assemblé l'éjatitup reportientle, compacé de vindir intenders, y tient ses sissifians; que pelle de 1853 a décreté des fonds pour y établir un hâpirals; que la cémarzea, apjourd hai fort, resfersite, dont êl-le, sgi l'e chefficit, porte le noul de Comarce de Goyaz, enfique que let connérea compréed, outre jé district propre de la vité, les anciens villages de, Crixi, Plat, Nieispoite et Jaragoà, qu'un cit éé érigés es villages de, Crixi,

leur district (Mn.L. et Lor. pg Movn., Dice. Braz., 1, 406, 407), maja qui, à ce changiement, pas es soht probablement pas beaucoup enrobis.

— Je dois faire observer que la pille de Jarquia one se trouver pas a nombre de celles que Min. Millet et Lopes de Moura indiquent, à l'arianne de celles que Min. Millet et Lopes de Moura indiquent, à l'arianne de la ceptale de la province est le chef-lieu; cependant je m'ésité pas à la citer avec les autres, parco que, dans l'artice Jaraque (Dice., 1, 527), ces messieurs disent positivement que ce lieu appartient à la comarca de Osta;

## CHAPITRE XXIV

COMMENGEMENT DU VOYAGE DE LA CITÉ DE GOYAZ A S. PAUL.

— LE MATO GROSSO. — UNE HABITATION MODÈLE. — LE VHLAGE DE BOM FIM.

Tableau général du voyage de Goyaz à S. Paul. - L'auteur prend , poul se reudre de Villa Boa à Meiaponte, une autre route qué celle qu'il avait dejà suivie. - Pays situé au delà d'As Areas, - Sitio dos Coqueiros. Le Palmier macauba. - Pays situé au delà de Coqueiros, França. - Peinture générale du Mato Grosso, - Manjolinho. - As Caveiras, Température.-Les fêtes de la Pentecôte.-Lagoa Grande. Sécheresse. - Silio de Gonsalo Marques. - Une troupe de bohémiens. - La fazenda de M. Joseum Alves de Otaveira. Portrait du propriétaire. Description de sa maison. Comment il conduisait ses-nègres. La suererie. Les machines à séparer le coton de ses semences." Celle à raper le manioc. Excellent mode de culture. Débit des produits du sol. Exportation du coton. L'idée d'une monnaie provinciale entièrement absurde. L'auteur quitte la fazenda de Joaquim Alves.- Idée générale du pays situé entre Meiaponte et le village de Bom Fim. -Sitio das Furnas, Negociation avec la maîtresse de la maison. Sa grange. - Pays situé au dela de Furnas. - Sitio da Forquilha, Ostentation d'argenterie. - Pays situé au delà de Forquilha: - Fazenda das Antas. Marchanes d'Araxi. Le missionnaire. - Pays situé' au dela de la Fazenda das Antas. - Changement de température. - Le hamcau de Pyracanjuba. - Pays situé plus loin. - Le village de Bom Fim. Sa position. Ses rues; sa place; son église; ses maisons. Ses minières. Culture des terres. Débit facile des produits du sol. Poussière rouge. - La fête de Notre-Dame de l'Abbaye.

Je partis de Villa Boa avec l'intention d'alter à S. Paul et de visiter ensuite les parties les plus méridionales du

Brésil. La capitale de la province de Goyaz est située comme je l'ai dit, par 16° 10' (1), et S. Paul l'est par 25° 55′ 50″ (2) de latit. sud et 551° 25′ de longit., à compter du premier méridien de l'île de Fer : or il peut v avoir approximativement 1 degré et demi, de l'ouest vers l'est; entre le méridien de la première de ces deux villes et celui de la seconde; par conséquent, pour me rendre de l'une à l'autre, je dus me diriger vers le sud, en inclinant du côté de l'orient. Je mis trois mois à faire ce voyage, me détournant presque uniquement pour aller, du village de Bom Fim, visiter les eaux thermales appelées Caldas Novas et Caldas Velhas. Je ne puis pas compter moins de 242 legoas (3) pour ce voyage, y compris le détour dont je viens de parler ; je m'arrêtai vingt-trois jours et cheminai solvante-dix, ce qui fait, terme moven, un peu plus de 3 legoas et demie par jour, marche ordinaire des mulets chargés. Il me fallut trente-deux jours, en y comprenant la petite course de Caldas, poùr sortir de la province de Goyaz. En quittant cette dernière; j'entrai dans la province de Minas Geraes, sur le territoire de laquelle je voyageai pendant douze jours, et enfin l'arrivai à celle de S. Paul. Je traversai, dans la province de Govaz, les trois villages de Mejaponte, de Bom Fini et de Santa Cruz (4); dans celle de Minas, les quatre aldeas d'as Pedras, da Estiva, de Boa Vista, de Santa Anna, et

<sup>(1)</sup> Voyez le chapitre intitule Villa Boa ou la cité de Goyaz.

<sup>(2)</sup> Selon d'autres, 24° 30' ou 23° 5'.

<sup>(3)</sup> Luiz d'Alincourt compte 212 légous par la route directe (Memving., 115).

<sup>(4)</sup> Comme on l'a déjà vu, Meiaponte a été honoré du nom de ville par une loi provinciale du 10 juillet 1832, et, comme ou le verra plus tard, Santa Cruz l'a été par une loi de 1835, et Bom Fint par une autre de 1836 Mille, et Lipess, ps Mouse, Dirc. Braz.).

le village de Farinha Podre: enfin, dans la province de S. Paul, les trois villages de Franca, Casa Branca et Mogiquaçu (1), puis les trois villes de Mogimirim, de S. Carlos et de Jundiahy. La route a été tracée peu de temps après la découverte de Goyaz (année 1736) (2), et, par conséquent, elle date déià de plus d'un siècle ; aussi est-on sûr de trouver un abri à la fin de chaque marche : cependant, jusqu'à la ville de Mogi, les campagnes sont désertes, sans culture, et, à la fin d'une journée fatigante, je n'avais pas, comme à Minas, la consolation de pouvoir m'entretenir avec un hôte hospitalier; car les colons chez lesquels on fait halte sont, pour la plupart, des hommes grossiers que le passage des caravanes met en défiance contre les voyageurs. Jusqu'au mois d'octobre, époque à laquelle l'entrai dans la province de S. Paul ; la sécheresse fut excessive; je passar souvent des jours entiers sans apercevoir plus de deux ou trois fleurs, appartenant à des espèces communes; les coléoptères avaient disparu, les oiseaux devenaient rares ; j'étais dévoré par des nuées d'insectes malfaisants, et, forcé quelquefois de séjourner sur les bords d'une rivière malsaine, telle que le Rio Grande. Au mois d'octobre, les pluies commencerent à tomber, les pâturages à reverdir et à se couvrir de fleurs (3) : mais alors je me rapprochais du tropique, et la végétation n'é-

<sup>(1)</sup> Trauca est devenue une ville, sons le nom de Villa Franca do Imperador, par un decret de l'assemblée législative provinciale de S. Paul de 1886: a ajuerd'hoi Casa Branca est aussi une ville (Mit. el LoPes or Monña, Dicc. Braz.); Mogiguaru soupire encore après le même bon-ben.

<sup>(2)</sup> Voyez le voyage de MM. Spix et Martius (vol. 1), ouvrage si plein de science et où les convenances sont si bien respectées.

<sup>(3)</sup> Voyez mon Aperçu d'un voyage dans l'intérieur du Brésil, dans

tait plus aussi variée que celle de Minas Geraes. Je n'ai pas besoin de dire que, dans une étendue de plus de 7 degrés, passant des régions équinoxiales à un pays situé hors des tropiques, je dus trouver de grandes différences dans les détails de la végétation. Pendant très-longtemps, néanmoins, son ensemble ne m'en offrit aucune : c'étaient toujours des bouquets de bois et des campos parsemés d'arbres rabougris; mais, parmi ces derniers, se montrent déjà, sur le territoire de Minas, d'autres campos seulement composés d'herbes. Bientôt je passai la limite des boritys; le capim frecha reparut pour caractériser de gras pâturages; je finis par ne voir dans ces derniers absolument aucun arbre, et enfin, à une distance peu considérable de, la ville de S. Paul, je rentral dans la région des forets.: la Flore des sertões du S. Francisco et du midi de Goyaz avait fait place à une autre Flore.

J'ai dit, au chapitre intitule, Le village de Corumbia, les Montes Pyreneos, etc., que la rotte de S. Paul traverse Meiaponte; par couséquent j'édis obligé de passer une seconde fois parce village pour aller plus foin. Mais le chemin que j'avais suivi de Meiaponte à Villa Bon v'est pas le seul qui mêne de l'un de ces lieux à l'autre ti en cristé encore un moins fréquenté : ce fut celui que je choisis à mon retour, afin de voir un canton que je ne connaissais point encore (1).

Il était déjà fort tard quand mes préparatifs furent achevés ; cependant je ne voulus point remettre au lendemain

les Mémoires du Museum, vol. IX, et l'Introduction de mon ouvrage intitulé Histoire des plantes les plus remarquațies, etc.

<sup>(1)</sup> Itinéraire approximatif de Villa Boa à Meiaponte par le chemm le moins fréquente :

mon départ de Villa Boa, pour qu'on n'eât pas une seconde fois l'embarras d'aler fort loin chercher les mulets. Je pris d'abord la route que j'avais suive pour me rendre à S. José et au Rio Claro, et j'arrivai, par un beau clair de lance, au lieu appelé. As Areas, où je couchai encore en niein air.

Après avoir fait environ 5 legoas depuis Villa Boa, je quittai, à Gurgulho, le chemin de l'Aldea de S. José, et, ayant doubhé l'extremité de la Serra Dourada opposée à la ville, je traversai, dans une direction différente, une vaste plaine. Là s'offrit à mes regards une agréable alternative de bouquets de bois, de campos parsemés d'arbres rabougris et d'autres campos où, ce qui est fort rare dans ce pays, il ne croît que des herbes; je laissais derrière moi la Serra Dourada, et, vers ma droite, je déceuvrais les collines qui bornent la plaine.

J'avais fait 2 lieues depuis Areas l'orsque j'arrival sur les bords de la rivière Urniui, que j'ai déjà fait connaître (p. 61); je la traversai sur un pont en bois fort mal entretenu, comme le sont tous ceux de l'intérieur du Brésil.

A peu de distance de ce pont, je rencontrai une caravane qui se rendait de S. Paul à Matogrosso; elle était com-

| De   | la cité o | le Goyaz a Areas, en plein arr 1 legoa.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|------|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|      | -         | Sitio dos Coqueiros, petite habitation 2 1/2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|      | name of   | Mandinga, petite habitation                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|      | -         | Manjolinho, chaumière                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|      | -         | As Caveiras, chaumière,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 14,  | 155       | Lagon Grande, maison                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|      | · — .     | Sitio de Gonsalo Marques                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| , 10 | 44.5      | Farenda de Joaquim Alves, habitation 5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|      | Ψ.        | Meiaponte, village                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| . 47 | ٠,,       | and the same of th |

posée de plus de cent mulets chargés de diverses marchardises. Cétait la première qui, cette année-là, vint directement de la ville de S. Paul s'on était alors au 28 de juillet.

Tous les campos que je traversai avaient été brûlés récemment; le feu avait desséché les feuilles des arbres; une cendre noire couvrait la terre et, excepté dans les bouquets de bois, on n'apercevait pas la moindre verdure : cependant le ciel est, dans cette contrée, d'un azur si éclatant, la lumière du soleil est si brillante, que la nature semblait encore belle milgré sa nudité.

Ce jour-là, nous fimes halte au Stito dos Coqueiros (la chaumière des cocotiers), situé sur le hord d'un ruisseau, au milieu d'une multitude de Palmiers. Ces derniers ne différent point de ceux que f'avais déjà vus dans les hois roisins du Rio dos Plioes, et dont f'ai déjà parlé au chapitre précédent. Comme je l'ai dit, on les nomme, dans le pays, macauba; ma description prouve qu'ils ressemblent beaucoup à que espéce du même nom qui croît dans le Seriao du S. Francisco, l'Acrocomia selerocarpa, de Martius (1); cependant je ne saurais croîre que les deux arbres solent identiunes.

Au delà du Sitio dos Coqueiros, je traversai un pays plat qui, jusqu'au lièu appelé França [France], présente un vasice plutrage; parsemé d'aptres rabougris, mais où, plus loin, s'élèvent quelques bouquets de bois. La chaleur était excessive, et, dans les campos qui n'avaient pas encore été incendiés, on ne voyait qu'une herbe entièrement desséchée, d'une copleur gristire.

<sup>(1)</sup> Voyez mon Voyage dans les provinces de Rio de Janeiro e Minas Géraes, II, 377.

Je ne sais si França peut espérer la destinée brillante que son nom semble annoncer; mais, lors de mon voyage, ce n'était encore qu'une réunion de quelques chaumèires. Nous y demandâmes le chemin', on nous l'enseigna mal; nous nous égarâmes et finnes fort étonnés d'arriver à Mandinga, cette chaumère où environ un mois plus tôt j'avais vu célèbrer la fête de S. Jean (1). J'y couchai encore une fois.

Le lendemain, je rentrai dans la route que j'avis quittée. Après avoir fait environ 2 legoas, percourant un pays très-plat, où le chemin est superbe; comme il l'avait été la veille, j'arrivai au Mato Grosso que j'ai déjà fait connaitre (3). Jusque-là j'avais traversé des campos parsemés d'arbres rabougris. Un peu avant la forêt, les arbres du campo sont un peu plus éterés et plus rapprochés les uns des autres ; cependant la transition d'un genre de végétation à l'autre est ici presque aussi brusque que vers le Sitio de Lage, autrement de Dona Maria. (5).

Te marchai dans le Mato Grosso pendant cinq jours, en y comprenant celui où j'y entrat, et j'y fis 18 legoas et demie. Le chemin, si beau auparavant, derjint, dans cette forêt, extrêmement difficile; ce n'était plus qu'un sentier étroit, saus cesse embarrassé par des branchages et des troncs renversés, Toute la partie de la forêt que je parconrius dans ce second voyage présente une végétation beaucoup moins vigoureuse que celle du voisinage de Lage. Du reste, les terres du Mato Grosso ressemblent, en beaucoup

<sup>(1)</sup> Voyez le chapitre intitulé, Les villages de Jaragua, d'Oure Fino, de Ferreiro.

<sup>(2)</sup> Idem.

<sup>(3)</sup> Iden

d'endroits, à celles qui, dans les Minas Novas, produisent un coton d'une qualité si fine (1); elles sont meubles . trèsfavorables à la culture, et; comme je l'ai dit ailleurs, le mais v rend 200 pour 4 : les haricots de 40 à 50. Il paraît. qu'on a commencé depuis longtemps à faire des plantations dans cette forêt; car, en plusieurs endroits, on voit de grands espaces, uniquement couverts de capim qordura, plante qui, comme on sait, est l'indice certain d'anciens défrichements. Il s'est établi au milieu du Mato Grosso un grand nombre de colons qui vendent leurs denrées à Villa Boa, mais qui, avant sans doute commencé sans posséder la moindre chose et n'étant aucunement favorisés par l'administration, restent extrêmement pauvres. Le troisième jour de mon voyage dans ces bois, je passai, au lieu appelé Pouso Alto ou Pousoal (halte élevée), devant une maison qui méritait ce nom; mais, jusqu'alors, le n'avais vu qu'une demi-douzaine de chaumières qui, plus misérables que les cabanes des Coyapós, n'avaient pour murailles que de longs bâtons rapprochés les uns des autres, entre lesquels dévaient nécessairement pénétrer le vent et la pluie. Lors de mon voyage, une partie des arbres de la forêt avaient presque entièrement perdu leurs feuilles, et, excepté, je crois, quatre espèces d'Acanthées et la Composée appelée vulgairement assa peixe branco, toutes les plantes étaient sans fleurs ; les tiges du capim gordura étaient complétement desséchées, et, comme l'air ne circule point dans les endroits découverts et tout entourés de bois ou croft cette plante, on y ressentait une chaleur insupporta-

<sup>(1)-</sup>Voyage dans les provinces de Rio de Janeiro et de Minas Géraes, II, 106.

Entre la Fazenda das Antas et Puracanjuba, dans un espace de 4 legoas et demie, je passai devaut une petite sucrerie dont le moulin n'était pas même abrité par un toit; mais je ne vis aucune autre habitation durant toute la iournée.

Depuis trois jours, c'est-à-dire depuis le 10 du mois d'août, la température avait changé d'une manière étonnante; l'air était rafraîchi par une brise continuelle, et il semblait que le soleil eût perdu de sa force. On m'assura, dans le pays', que le vent se fait sentir régulièrement, chaque année, vers la fin de juillet et dure jusqu'aux pluies. qui commencent en septembre.

Pyracanjuba (1), dont j'ai déjà parlé, et où je fis halte le jour de mon départ d'Antas, est une espèce de petit hameau qui se compose de quelques chaumières éparses et situées sur le bord d'un ruisseau, dans une vallée couverte de bois. Le maître de la maison où je m'arrêtai me recut fort bien et me fit présent d'une jatte de lait.

A 1 lieue de Pyracanjuba, je passaj le Rio de Jurubatuba (2), qui sert de limite à la paroisse, ainsi qu'à la justice (julgado) de Meiaponte, et au delà duquel commence la juridiction de Santa Cruz.

Tandis que, du côté d'Antas, le terrain, d'un gris jaunâtre, ne produit plus que des arbres nains fort peu nombreux, et que, dans un espace de 2 legoas, au delà de Pyra-

vinces de Rio de Janeiro et Minas Geraes, et mon Tableau de la véaetation primitive dans la province de Minas Geraes.

<sup>(1)</sup> Pour Paracajuba, qui, en guarani, signifie tête tachetée de iaune.

<sup>(2)</sup> Ce nom vient des mots guarants juriba et tiba, réunion de Patniiers.

canjuba, une végétation semblable se retrouve dans un sol mélé de sable et de petites pierres, les terres, d'un rouge foncé, que l'on commence à voir à 4 lieue du village de Bom Fim, donnent naissance à des arbres qui, quoique appartenant encore aux espèces communes, sont très-rapprochés les uns des autres, ce qui fait prendre aux campos un aspect qu'ils n'ont pas ordinairement.

Quelque temps avant d'arriver à Bom Fim, où je fis halte, on descend par une pente douce et l'on arrive à la petite rivière appelée Rio Vermelho (rivière rouge), qui coule audessous du village.

Bom Fim, dont la fondation remonte à l'année 1774 (1), est une succursale de la paroisse de Santa Cruz et dépend de la justice (julgado) du. même lieu (2). Sous le rapport de la position, ce village est du petit nombre de, ceux qui ont été bien servis par la présence de l'or. Il a été biat à l'extrémité d'une plaine qui se termine au Rio Vermelho, et qui est un peu moins dévéc que le parş que l'o na paricouru en venant de Meiaponte; une lisiérede bois se prolongeant sur les bords du Rio Vermelho en dessine les sinuosités; les campagnes environantes n'offrent que des ordulations, elles sont riantes et agréablement coupées de bois et de pâturages (5).

<sup>(1)</sup> Piz., Mem., IX, 216,

<sup>(2) «</sup> Un décret de l'assemblée générale du 29 avril 1833 a érigé en « paroissiale l'église de Bom Fim et a détaché le territoire qui en dé- « pend de celui de la ville de Santa Cruz..... Par une loi provinciale de

 <sup>1836,</sup> Bom Fim a été honoré du titre de ville.... Le district qui en
 dépend est borné par les ruisseaux de Passa-quatre, Paixe, Pyracan juha et les rivières d'Antas et Corumbá (Millier et Lopes de Moura,

<sup>«</sup> Diccionario do Brazil, I, 151). »

(3) D'Eschwege place (Plulo Bras., 55) auprès de Bom Fim

<sup>(3)</sup> D'Eschwege place (Pluto Bras., 55) auprès de Bom Fim la petite rivière de Meiaponte et le lieu où fut construit, par Bueno, le pont qui donna son nom à cette rivière; mais la carte du même écrivain suffit

D'ailleurs le village de Bom Fim est peu considérable. Il se compose de quelques rues assez courtes et d'une place triangulaire à une des extrémités de laquelle est l'église dédiée à Notre Seigneur Jésus du bon dessein (Noiso Senhor Bom Jesus de Bom Fim) (1). Cette église est fort petite (2), mais, à l'époque de mon voyage, on en construisait une seconde. Les maisons qui bordent les rues sont également petites, mais assez bien entretenues; elles sont écartées les unes des autres, et toutes onf un quintal (espèce de cour) planté principalement de Bananiers et de Papayers.

Une étendue de terrain très-considérable, creusé à la profondeur d'énviron 2 mètres et den à 3 mètres, silonné, bouleversé de toutes les manières, annôce assez, Jorsqu'on arrive à Dom Fim, quelles fürent les occupations des premiers qui s'établitent dans ce pays. On a judis tiré beaucoup d'or des minières qu'on voit de tous les côtés; mais aujourd'hui elles sont à peu près abjandonnées: la plopart des habitants de Bom Fim sont devenus des cultivateurs. Quelques-uns, cependant; envoient leurs esclaves chercher de l'or; mais ce travail se fait is colement et asns méthode, comme à la cité de Goyaz. Chaque nègre mineur

pour montrer que c'est bien réellement, comme je l'ai dit, dans le voisinage de la ville actuelle de Meiaponte que coule le ruisseau dont il s'agit, et non près de la nouvelle ville de Bom Fim.

<sup>(1)</sup> Pir., Mem., IX, 216.

<sup>(2) «</sup> Comme l'église de Bom Fin le trovvait entèrement runré et que les réveaus muniepaux étaient insuffisials, pour couvrir les dépenses nécessaires à sa reconstruction, un décret de l'assemblée provincialé de 1830 ordonna que les réparations fusseus faites aux frais 
de la proviée (Mat. et Lor, ou Rovie, Bice. Hars., 1, 43); « Ca fait de prouve point què le titre de ville air hesquoup ajouté à la prospertité de Bom Fin.

prend des terres dans les endroifs où l'on sait que le méta' précieux se trouve encore; il les amoncelle sur les bords dit Rio Vermello, il les lave et, à la fin de chaque semaine, il est obligé de porter à son maître 900 à 1,000 reis (5 fr. 62 c. à 6 fr. 25), se nourrissant, comme il peut, sur l'excédant qu'il est toujours censé recueillir.

Quant aux, agriculteurs, ils trouvent le 'débit de leurs deurées à Meiaponte, à la cité de Goyaz et dans le village même, où passent nécessairement les caravanes qui se rendent de S. Paul à Goyaz et à Matogrosso, Non-seulement Bom Fim, maïs tout le pays que je parcourais alors est, par sa position sur une route assez fréquentée, beauvoup moins malheureux que la contrée qui s'étend depuis la frontière de Minas Jusqui au village de Corumbà (1). Les habitations, sans annoner l'opulence, sont en meilleur état que du côté d'Arrependidos (2) et de Santa Luzia; entre Meiaponte et Bom Fim (5), je comptai quatre sucreries, et on m'assura qu'il y en àvisit trente dans tout le vindado de la margia.

(1) Voyez le chapitre intilulé, Commencement du voyage dans la province de Gogaz. — Le village de S. Luzia.

(2) Les auteurs de l'aulie forcimento geographies placent le Registro des Arrepedides dans la province de Mins Genses. Lors de man voyage, il appartenait bien certainement à celle de Goyar, et il paraltrait, par les certis de Matios et de Luir Antonio de Silva e Soissa, que, jusque la 1850, rei un avait été chairgà et cel gaint. Les mêmes auteurs donneil à Arrependidos le uom de porocação (undroit peiglé, finition), vialuge). De mon siconia, july a vial a Arrependidos que le registro, et ju métomerais qu'il se fui forme un village dans ce lieu décert, jorqu'on dandomais Course et S. Laria, situes dans son voisning.

(3) J'ai fait sentir ailleurs combien présente d'inconvénients la fréquente répétition des mêmes nons dans les différentes parties du Brésil. Ce que dit Pizatro de l'ancien village de Rom Fim, j'dits situé sur le bard du Rio Claro ét aujourd'hui détruit, m'avait d'abord paru devoit.

Neiaponte, ce qui suppose des esclaves et, par conséquent, quelque aisance. Indépendamment des avantages que leur procure la position de leur village, les colons de Bom Fin en trouvent encore un trés-grand dans la nature de leurs terres; tout leur pays en offre de salpêtrées, et, par conséquent, ils n'ont pointà faire la dépense considérable d'acheter du sel pour le donner au bétail.

l'ai déjà parté de la couleur très-rouge des terrains qui avoisinent Bom Fin; ceux où a été bâti le village ont absolument la même teinte, et de là résulte, pour les habitants, un inconvénient assez grave qui; au reste, comme j'ai déjà eu occasion de la dire ailleurs, se reproduit dans d'autres parties du Brésil. Au temps de la sécheresse, la terre se réduit en une poussière très-fine qui salit le linge et les habits, et, par les pluies; elle forme une boue tenace peul-étre encore plus salisante.

En arrivant à Bom Fim, j'envoyai José Marianno remettre une lettre de récommandation du gouverneur de la province au commandant du village, qui était en même temps juge ordinaire (juiz ordinairio) de tout le julgado de S. Cruz. Ce dernier dit à José que, comme il y avait alors à Bom Fim un grand concours d'étrangers à l'occasion d'une fête qu'on devait bientôt célébrer, il aurait beaucoup de peine à me trouver une maison, et je me décidai à me loger sous.

etre appliqué à la ville attuelle de Bom Fim, près Santa Certa; et f'airrès peut-étre pessité dans mon érreur a si p à vais mo-étame sistiles deux cadroits. On ne doit John pas événoner de la retrouver dans un tivre qui femmèsse pas une province unique, mais la Brésil (oit quite; le Diccionarjo do Brazil. Une découverte de dinnainst dans un ruisseau voisin de Bom Fim, et la déceuse de dercher de lor dans le pays, faite en 1749, sond des faits qui appartiennent certainement à l'histoire du village de Bom Fim, et la 6 lito Chapo. un rancho fort commode qui se trouvait à l'entrée du village, et où j'avais l'agrément d'être seul et parfaitement libre.

Le commandant vint me voir peu d'instants après mon arrivée et me fit beaucoup d'offres de services. Bientôt après, il fut sivi du curé de Meiaponte et di peun perfet Luiz Gonzaga Fleury, qui étaient venus pour assister à la fête de Notre-Dame de l'Abbaye (N'ossa Senhora da Abbadia), que l'on fait tous les ans, avec beaucoup de solennité, à Bom Fim et à Trahiras, village de la comarca du nord.

Cette fête a pour objet de rappeler un miracle opéré par l'intercession de la Vierge, dans je ne sais quelle abbaye de France; mais, ce qui est assez singulier, c'est que, tandis qu'on la célèbre avec beaucoup de pompe dans des villages fort reculés du Brésil, il n'en soit nullement question parmi les catholiques de France, pays où, dit-on, a eu lieu le prodige. Quoi qu'il en soit , un grand nombre de personnes se rendent à Bom Fim de S. Luzia, de Meiaponte et de beaucoup plus loin; mais c'est bien moins la dévotion qui attire ce concours de monde que le désir d'assister aux réjouissances qui accompagnent toujours la fête (1) ; en effet, on la célèbre non-seulement par une messe en musique et un sermon, mais par des fusées, des pétards, un opéra et le simulacre d'un tournoi, divertissements profanes que l'on mêle à la solennité religieuse, comme cela a lieu pour la fête de la Pentecôte. Les acteurs du tournoi et de l'opéra sont ordinairement les gens les plus aisés du voisinage; le tournoi ne manque presque jamais de représenter quelque histoire du vieux roman de Charlemagne

<sup>(1)</sup> On pourrail en dire lout aulant de nos fêtes de village.

et des douze pairs de France, qui est encore fort goûté des Brésiliens de l'intérieur.

Si, pour voir la fête de Bom Fim, it n'avant fallu rester qu'un jour dans ce village, j'aurais peut-être fait ce sacrifice; mais je ne pus me résigner à perdre un temps plus considérable. Je crois, au reste, qu'on ne fut pas fort affligé de mon départ; je soupponnai certaine personne de craindre que je ne fusse un peu surpris de quelques inconveuances qu'on n'était pas fâché de se permettre et dont on avait le sentiment, ce qui était déjà beaucoup.

Le soir du jour de mon arrivée à Bom Fim, j'allai rendre visite au commandant du village; j'entendis, chez fui , les musiciens qui devaient jouer dans l'opéra que l'on se proposait de représenter, et cette fois encore j'admirai le goût naturel des Brésiliens pour la musique.

## CHAPITRE-XXV

LES BAUX THERMALES DITES CALDAS NOVAS, CALDAS VE-LHAS, CALDAS DE PYRAPITINGA.

Idée générale du voyage de Bom Fim aux Caldas. - Sitio do Pari. Exemple de longévité. Résultat des croisements de la race blanche avec la race nègre. - Tableau de l'incendie des campos. - Sitio de Joaquim Dias. Maisons rarement isolées. - Sitio de Gregorio Nunes. Un vieillard; les hommes d'autrefois et ceux d'aujourd'hui. -Les arbres qui fleurissent avant d'avoir des feuilles .- Sitio de Francisco Alves. Maisons n'annonçant que la misère. Costume des habitants. - Pays situé au delà de Francisco Alves, Insettes, oiseaux, mammifères. - Sapesat. - Arrivée aux Caldas Novas; Bonne réception. - Excursion aux Caldas Vethas. La Serra das Caldas. Le Ribeirão d'Agoa Quente. Les trois principales sources d'eau minérale. Histoire des Caldas Velhas. La véritable source du Ribeirão d'Agoa Quente. L'auteur monte sur la Serra das Caldas ; description de son sommet. - Description des Caldas Novas. Le Corrego das Caldas. Chaleur, Terrains aurifères. - Caldas de Purapitinga. - Départ des Caldas. - La fête de la S.-Louis. - Arrivée à Santa Cruz.

En quittant le village de Bom Fim, je me détournai de la route de S. Paul pour aller visiter des eaux minérâles dont on vantait beaucoup l'efficacité, surtout dans les maladies de la peau, et que l'on connaît sous les noms de Caldas Velhas et Caldas Novas (1).

<sup>(1)</sup> Itinéraire approximatif du village de Bom Fim aux Caldas Novas :

Marchant avec toute ma caravane, je fus obligé de mettre six jours à faire les 22 legoas et demie qu'il faut compter de Bom Fim aux Caldas Novas, Grace aux voyages que le gouverneur avait faits plusieurs fois à ces eaux, je trouvai lè chemin superbe et très-large. Le pays, presque désert (1819), est quelquefois plat ou ondulé, plus souvent montueux et s'élève graduellement. Tantôt on fait plusieurs legoas sans voir autre chose que des campos parsemés d'arbres rabougris; tantôt la campagne présente une alternative de bois et de campos qui, dans le voisinage des Caldas, sont souvent couverts uniquement de Graminées et de sous-arbrisseaux: Dans des espaces considérables, ie retrouvai ce beau Vellosia que j'avais déjà observé entre Arrependidos et le village de Santa Luzia, et qui caractérise les lieux élevés (1). Comme ailleurs, la sécheresse était excessive : 'point de fleurs, point d'oiseaux, point d'insectes, si ce n'est les espèces malfaisantes qui venaient nous assaillir par myriades; aucune trace de culture, point de voyageurs dans le chemin, une monotonie sans égale, une solitade profonde; rien qui put me distraire un instant de mon ennui.

La première maison que nous vimes en sortant de Bom Fim en est éloignée de 5 legoas; elle porte le nom de Sitio

| De Bom' Fim at | Sitio do Pari            | 3      | legoas. |
|----------------|--------------------------|--------|---------|
|                | Sitio de Joaquim Dias ,  | 3      |         |
| · ·- · -       | Sitio de Gregorio Nunes  | .4 1/2 |         |
| 1. 1           | Sitio de Francisco Alves | 3      |         |
| _              | Sapesal                  | 4      | - 1     |
|                | Caldac Novem             |        |         |

22 1/2 legoas...

<sup>(1)</sup> Voyez le chapitre xviii (vol 11, 23).

do Pari (1) et est agréablement siluée auprès du Rio dos Bois (la rivière des bœufs); qui, m'a-t-on dit, se jette dans le Corumbà: ce fut là que nous fiimes halte, Cette maison était originairement un rancho que le gouverneur de la province avait fait construire auprès d'une chaumière ruinée, pour s'y abriter dans ses voyages. Les habitants de la chaumière firent du rancho une maison et s'y établirent.

Le chef de la famille était un vieillard centenaire qui avait conservé toute son intelligence, et, comme le pays est parfaitement sain, je ne serais point étonné qu'il offrit d'autres exemples d'une telle longévité (2).

Parmi les nombreux habitants du Sitio do Pari, tous frères ou cousins, il y en vait de parfaitement blancs, avec des cheveux blonds et des joues couleur de rosè; d'autres dont le teint jainnâtre et les cheveux crépus trahissient une origine africaine. Malgré le peu de sympathie qui, en général, existe entre les blancs et les mulâtres, ces mélanges ne sont pas fort races dans les familles pauvres, qui ne peuvent être très-délicates dans leurs alliances. Souvent aussi, des familles où le sang a été mélange redeviennent blanches par de nouveaux groisements ; ainsi un des habitants de Pari était évidemment quarteron; il avait épousé une blanche; les cheveux de son fils étaient lisses

<sup>(1)</sup> Les paris-sont des engins à prendre le poisson, que j'ai décrits au 2 volume de mon Voyage dans les provinces de Rio de Janeiro et de Minas Geraes.

<sup>(2)</sup> Lorsque, en 1816, M. d'Eschwege visita le village de Desemboque, qui jusqu'alors avait appartent à la province de Goyaz et n'était composé que de soixante-cing maisons, on lui présenta doux vieillards bien portants et pleius de vigueur, dont l'un àvait 108 ans et l'autre 113.

et d'un beau blond. De tant de croisements divers il résulté que souvent il est difficile de décider si un homme est réellement blanc ou s'il doit être rangé parmi les métis.

Avant que j'arrivasse au Sitlo do Parí, l'atmosphère était chargée de vapeurs rougeatres qui me parurent être le résultat du brûlement des campos du voisinage. Ceux que nous parcourûmes le lendemain venaient évidemment de subir l'action du feu : nous marchames longtemps sans voir autre chose que des cendres noirâtres et des arbres dépouillés de verdure; enfin nous atteignimes l'incendie qui avançait devant nous. Une flamme rouge et petillante; poussée par le vent, s'étendait avec rapidité sur une longue ligne, et des tourbillons de fumée s'élevaient dans l'air. Des nuées d'hiron-, delles et un assez grand nombre d'oiseaux de proje volaient au milieu de la fumée, tantôt s'abaissant avec une extrême. vitesse, tantôt s'élevant par des balancements répétés, s'éloignant quelquefois et reparaissant bientôt. Mes gens me dirent qu'il en est ainsi toutes les fois que l'on met le feu aux campos; que les oiseaux de proie se rassemblent pour. dévorer les perdizes et les cadornas (1) poursuivies par l'incendie, tandis que les hirondelles cherchent à saisir les moucherons et les antres insectes qui s'élèvent de la terre afin d'éviter la flamme.

Dans toute la journée, nous ne traversames que deux

(1) Fohl rapporte la prodis des brésiliers au tinamur rutgracen et leur codorni; au tinnum breupen, le soupponag eble (acudorna est identique avec la codornie; Si la collection d'oiseaux que j'avais formée, avec tind de pinci n'avait, pas ét dis apportée et que les étiquettes sussent eté conspriées, on aurait pent-être en les moyens de résoudre cette question. Le n'a jas besoin de dire que les noms de prortie et codornie not été transportés, pair les Portugais à des espèces américaines différentes de celles qui les portuel ne Europe.

ruisseaux, le Rio Preto (la rivière noire) et le Passa quatro (passe-quatre). Cette partie du Brésil est, comme Minas, si bied arrosée, que voir uniquement deux ruisseaux dans un jour de marche est une espèce de rareté (1). Je fis halte à une petite chaumière nonvellement construite, blanchie en declars et en debors, et d'une extréme propreté; cette chaumière, appelée Sitio de Joaquim. Dias, probablement du nom de son propriétaire, est située à quelques pas du Passa quatro, qui est borde d'une lisère de bois et se jette dans le Rio do Peise (2) (la rivière du poisson), l'un des affluents de la rive droite de Corumbia. Devant la maison est un large espace de terrain découvert; qui s'étend par une pente douce; au delà sont des bouquets de bois, et, de tous les obtés, s'élèvent des mornes d'une bauteur inégale.

La chaumière de Joaquim Dias n'était point isolée; pres d'elle, il y en avait encore deux autires: Dans les lieux peu habités, il est rare qu'une maison ne soit pas accompagnée de quelques autres. Le premier qui s'établit est bien aise d'avoir des voisins; il décide des compères (3), des amis, des parents à se fixer près de lui, 'et le pauvre, de son oôté, cherche à se rappropher de celui dont l'indigence est moindre que la sienne.

Ayant quitté le Sitio de Joaquim Dias, nous montames et descendimes quelques mornes élevés et pierreux, et, de

<sup>(1)</sup> On peut voir, par mon Voyage dans les provinces de Rio de Janeiro et de Minas Geraes , vol. II., que le Sertão de Minas presente de tristes exceptions.

<sup>(2)</sup> Il existe dans la scule province de Göyar plusieurs rivières du nom de Rio do Peire, qui se retrouve à Malogrosso, à Minas, à S. Paul, 'cic. ' '(3) J'ai moutré ailleurs combien sont puissants, dans l'intérieur du Brésil, les liens du compérage.

là, nons passames sur un plateau parfaitement uni, qui se, continue dans un espace d'au moins 2 legous et demie; au delà duquel le pays devient moins égal.

Le propriétaire du Sitio de Gregorio Nunes (nom: d'homme), eù je passai la nuit après la journée la plus monotone et la plus ennuveuse, était un vieillard octogénaire qui jouissait de toutes ses facultés. Fils de l'un des premiers Paulistes qui étaient venus chercher de l'or dans la province de Goyaz, il avait vu commencer les établissements les plus anciens. Il y avait vingt-duatre ans, lors de mon voyage, qu'il s'était fixé dans la chaumière qu'il habitait alors; en y'entrant, il planta devant sa grange deux figuiers sauvages (gamelleiras), et déjà, depuis un grand nombre d'années, il pouvait jouir de leur ombrage. Les hommes d'aujourd'hui ne ressemblent plus à ceux d'autrefois, me disait ce vieillard, et, pour ce pays, il avait raison. Les habitants actuels de la province de Goyaz, amollis par la chaleur et par l'oisiveté, ne se montrent guère les descendants de ces intrépides Paulistes qui traversaientdes déserts encore inconnus, s'exposaient à toutes les fatigues et à toutes les privations, bravaient tous les dangers et semblaient, par leur courage, an-dessus des autres hommes.

Aa delà du Sitio de Gregorio Nunes, le pays, qui est montueux, m'offrit teur à tour, non-seulement des bouquels de bois et des campios parsemés d'arbres raboughs, nais encore d'autres campos entièrement découverts, et d'autres enfin où, comme dans le voisinage d'Antas et de Pyracanjuba (1), les arbres restent tout à fait nains et sont fort cloignés les uns des autres.

<sup>(1)</sup> Voyez le chapitre précident

Au milieu de deux on trois bouquets de bois que je traversai, je vis quelques plantes ligneuses qui, après avoir perdu leur feuillage . se couvraient de fleurs ayant d'avoir des feuilles nouvelles; c'étaient des Bignonées, une Maipighiée et le Sebastião de Arruda (Physocalymna florida. Pohl), dont le bois est conteur de rose (1). Parmi ces arbres croît avec abondance le mutombo (Guazuma ulmifolia, Aug. St.-Hil.), qui, après être resté quelque temps dépouillé de verdure, offrait alors (17 août), tout à la fois. des fleurs et des feuilles naissantes, et en même temps était chargé de fruits murs, dernier résultat de la pousse précédente. Ce n'est pas la chute des pluies qui détermine, chez tous ces végétaux ligneux, le renouvellement de la végétation, car il ne tombe point d'eau dans la saison où nous étions alors; il v avait plusieurs mois qu'il n'en était tombé. et les vieillards eux-mêmes ne se rappelaient pas d'avoir vu une aussi grande sécheresse que celle de 4819 en particulier; ce n'est pas non plus, du moins pour toutes les espèces, le retour de la plus grande chaleur, puisque les paineiras do campo (Pachira marginata) et le caraiba avaient fleuri des les mois de juin et de juillet, après avoir perdu leurs feuilles. Cependant il n'v a pas de végétation sans quelque humidité; il faut donc croire que les arbres dont il s'agit sont de nature à pouvoir se contenter, pour le développement de leurs bourgeons à fleurs, du peu de sucs qu'ils puisent encore dans le sol, aidés par la rosée des nuits toujours extremement abondante. Ces bourgeons: d'ailleurs , n'ont pas besoin de secours aussi puissants que

<sup>13</sup> Acc. S. Bit., Flora Brasilia meridionalis, III, 140,

les autres, puisqu'il n'en résulte que des organes altérés portés par des axes extrêmement raccourcis (1).

Cette époque de mon voyage fut certainement une des plus heureuses. Dépuis le Rio dos Pilões, je n'avais pas en le plus léger reproche à faire à mes gens ; je jouissais d'une santé parfaite, et m'accoutumais de plus en plus aux fatigues et aux privations de chaque jour. J'étais presque fâché de songer que ce genre de vie devait bientôt avoir un terme. La paix et la liberté dont je jouis dans ces déserts, me disais-je, feront certainement un jour l'objet de mes regrets; si je vois des hommes, ce n'est que pour peu d'instants, ils me montrent seulement leur beau côté..... et je me sentais presque épouvanté à l'idée de me retrouver au milieu d'une société où l'on est si près les uns des autres que, quelque chose qu'on fasse, il faut sans cesse se heurter, où les passions sont parvenues à leur dernier degré d'exaltation et où l'on semble être sans cesse en présence pour se chercher des torts et pour se nuire,

Après avoir fait 4 legoas, à partir du Sitio de Gregorio Nunes, je m'arrètai à l'endroit appelé Sitio de Francisco Alees (nom d'homme). On y voyait un moulin à sucre découvert, comme le sont ordinairement ceux des colons peu riches, et une douzaine de maisonnettes éparses çà et là. L'une était habitée par le principal propriétaire, les autres par des nègres et des agregados; mais toutes paraissaient également misérables, et il était impossible de distinguer celle du maître. Le costume des habitants de ces chétives

<sup>(1)</sup> Voyez la thiorie que j'at developpée dans mon ouvrage intitulé Storphologie orgetale.

demeures répondait parfaitement à l'indigence qu'elles annonçaient. Le mieux habillé d'entre eux n'avait qu'un cafèvon de coton et uue chemise de même étoffe passée pardessans le caleçon, manière de se vetir qui est celle des plus pauvres habitants de l'intérieur du Brésil.

Le Sitio de Francisco Alves, n'est qu'à 2 legoas de Santa Cruz, et, pour se rendre de Bom Fim à ce village, plusieurs personnes préfèrent le chemin que j'avais suivi à la route directe, qui, dit-on, est très-pierreuse.

Depuis Francisco Alves jusqu'aux eaux thermales, dans un espace de 9 legoas, le pays, lors de mon voyage, était encore entièrement inhabité.

Pendant les 4 ou 5 premières lieues, je vis un assez grand nombre de ces fonds marécageux, où croit le bority. et dont j'ai eu occasion de parler plusieurs fois. Il y avait, dans ces marais, des nuées d'insectes malfaisants, et, en général, nous fûmes cruellement tourmentés par ces animaux entre le Sitio de Francisco Alves et l'endroit ou nous fimes halte. Cétaient, dans le courant du jour, des borrachados et des abeilles odorantes de plusieurs espèces : vers le soir, des moustiques les remplaçaient. Les insectes sont toujours beaucoup plus nombreux dans les cantons encore inhabités qu'ils ne le sont ailleurs; je présume que l'incendie souvent répété des bois et des pâturages contribue à les détruire. En revanche, on trouve extrêmement peu d'oiseaux dans les déserts et beaucoup auprès des habitations, où ils sont attirés, ceux de proie, par la présence des volailles, les autres par les fleurs et par les fruits des orangers, par les plantations de riz et de mais, par les semences qui s'échappent des granges. C'est dans les déserts que l'onvoit le plus de bétes fauves; au delà de Francisco Alves ..

Ce jour-là, je rencontrai dans la foret une troupe de gens à cheval, conduisant des mulets chargés de provisions; parmi eux, l'un portait un drapeau, un autre tenait un violon, un troisième un tambour. Ayant demandé ce que tout cela signifiait, j'appris que c'était une folia, mot dont le vais donner l'explication.

J'ai déjà eu occasion de dire ailleurs que la fête de la Pentecôte se célèbre dans tout le Brésil avec beaucoup de zèle et des cérémonies bizarres (1). On tire au sort, à la fin de chaque fête, pour savoir qui fera les principaux frais de celle de l'année suivante, et celui qui est élu porte le nom d'Empereur (Imperador). Pour pouvoir célébrer la fête avec plus de pompe et rendre plus splendide le banquet qui en est la suite indispensable. l'Empereur va recueillir des offrandes dans tout le pays, ou bien il choisit quelqu'un pour le remplacer. Mais il n'est jamais seul quand il fait cette quête: il a avec lui des musiciens et des chanteurs, et, lorsque la troupe arrive à quelque habitation, elle fait sa demande en chantant des cantiques où se trouvent toujours mêlées les louanges du St.-Esprit. Les chanteurs et les musiciens sont ordinairement pavés par l'Empereur; mais très-souvent aussi ce sont des hommes qui accomplissent un vœu, et, lors même qu'ils reçoivent une rétribution, elle est toujours fort modique, parce qu'il n'est personne qui ne croie faire une œuvre très-méritoire en servant ainsi l'Esprit-Saint. Ces quètes durent quelquefois plusieurs mois, et c'est aux troupes d'hommes chargés de les faire que l'on donne le nom de folia. Comme chaque paroisse, chaque succursale

<sup>(1)</sup> Yoyez mon l'oyage dans les provinces de Rio de Janeiro et de Minas Geraes, II, 236.

est bien aise d'attirer beaucoup de monde, la fête ne se célèbre pas le même jour partout : ainsi la folia que je rencontrai dans le Mato Grosso appartenait à la petite chapelle de Curralinho, près de Villa Boa, dont la fête ne devait se faire que le 12 du mois d'août,

Au delà du Pousoal, je passai le ruisseau de Lagomha (petit lac), qui sépare la paroisse et la justice de Villa Boa de la juridicion de Meiaponte. Je reconnus; dans le lointain, la Serra de Jaraguá, que j'ai déjà lait connaître.

Tout près du ruisseau de Lagoinha, je fis halte, art lieu appelé Lagoa Grande (grand-lac), chez un serrurier qui me permit de placer mes effets dans son atelier. Auprès de la maison est le lac auquel elle doit son nom; mais alors on n'y voyait pas une seule goutte d'eau, tant les pluies, cette année-là, avente été peu abondantes.

A 3 legoas et demie de Lagoa Grande, je fis halte à la chaumière appelée Suio do Gonsalo Marques (nom d'homme).

Le lendemain, je commençaí à apercevoir, dans le lointain, les montagnes voisines de Meiaponte. Je continuais toujours à parcourir le Mato Grosso; mais, sur une côte aride et pierreuse, je ne vis plus que des arbres rabougris dispersés au milieu des herbes, absolument comme dans les plus vastes campos. Cette sorte de végétation indique toujours des terrains moins bons, plus sees ou plus exposés à l'action des vents.

Au delà de Gonsalo Marques, je vis dans la foret plusieurs troupes d'hommes qui, dès le premier moment, me parurent appartenir à une autre sous-race que les descendants des Portugais. Tous avaient les cheveux longs, tandis que les Brésiliens portent des cheveux coupés; leur figure était plus ronde que celle de ces derniers, et leurs yeux plus grands; leur teint était basané, sans offrir cette; nuance de jaune qui se fait remarquer chez les mulatres. Je leur adressai la parele; ils me répondirent avec un accent traînant et nasillard, me débitant des phrases d'une politesse servile, qui ne sont point en usage chez les Portugais : c'étaient des bohémiens. Quoique le gouvernement ait rendu des ordonnances contre les hommes de cette caste (1). il y en a encore beaucoup qui errent par troupes dans l'intérieur du Brésil, volant, par où ils passent, des cochons et des poules ; cherchant à faire des échanges , principalement de cheyaux et de mulets, et trompant ceux qui traitent avec eux. Quand il leur naît un enfant, ils invitent un cultivateur aisé à être parrain et ne manquent pas de tirer de lui quelque argent; ils vont ensuite, plus loin, faire la même invitation à un autre colon, et répètent le bapteme autant de fois qu'ils trouvent des parrains généreux. Quelques-uns, cependant, ont formé des établissements durables et cultivent la terre. Il en était ainsi de ceux que je rencontrai dans le Mato Grosso; il y avait déià plusieurs années qu'ils s'étaient fixés dans ce canton; le commandant de Mejaponte, de qui ils dépendaient, m'assura, plus tard,

<sup>(1) «</sup> Par une biarrerie inconcevable, dit M. de Freycinet, le gouvernment potrugia; teller ecte pese publique ("progge, Granie, historique, "1, 497). » L'administration français ne repousse pas non plus les hohimiens: car, depuis bies de samées, « le existic, à Mostpelliér, un certain sonabre, et il est difficile de deviner ce qu'il y a de hiarre dans cette tolerance. On doit faire des efforts pour incorporer ces hommes dans la société chreitèment el les punit quand lis violent [8, oigs; mais, pusiqu'ils existent, 11 fant ben qu'il socient quelque part, et pourquoi ne les soulifrais- no pac comme on souffer les Juifs?

qu'ils se conduisaient bien, qu'ils remplissaient leurs devoirs de chrétiens, mais que, malgré ses défenses, ils revénaient encore de temps en temps à leur goût pour les échanges.

A 5 legoas de Gonsalo Marquès, je fis halte à la fazenda du commandant de Meiaponte, M. JOAQU'M ALYSE DE OLI-VERIA, pour Jequel le gouverneur de la province m'avait donné une lettre de recommandation, et dont il m'avait fait un grand éloge. Je fus parfaitement reçu de lui, et je passai quelques jours dans son habitation.

. M. Joaquim Alves de Oliveira était l'artisan de sa fortune et en possédait une considérable. Il avait été élevé par un jésuite, et il paraît qu'il avait puisé à cette école cet esprit d'ordre et de discrétion qui le distinguait si essentiellement parmi ses compatriotes. Il fit d'abord le commerce: mais, comme il avait plus de gout pour l'agriculture, il finit par renoncer presque entièrement aux affaires mercantiles : cependant il se livrait encore à des spéculations commerciales quand il en espérait un bénéfice de quelque importance; ainsi, lors de mon vovage, il venait d'envover son gendre à Cuyabá, avec une caravane très-considérable, chargée de diverses marchandises. Mais le commandant de Meiaponte ne parlait jamais de ses affaires à qui que ce fût, et personne ne savait s'il avait gagné ou perdu dans ses entreprises. De tous les Brésiliens que j'ai connus, c'est peut-être celui auquel j'ai trouvé le plus de haine pour l'oisiveté : l'accorde à mes hôtes, me disait-il en riant, trois jours de repos; mais, au bout de ce temps, je me décharge sur eux d'une partie de la surveillance de ma maison. La conversation de Joaquim Alves annonçait un grand amour pour la justice et de la religion sans petitesse; c'était un

homme de beaucoup de sens, d'une simplicité parfaite et d'une bonté extreme.

La fazenda de Joaquim Alves, créée par son propriétaire, n'avait d'autre nom que le sien (1); c'était bien certainement le plus bel établissement qui existât dans toute la partie de Goyaz que j'ai parcourue. Il y régnait une propreté et un ordre que je n'ai vus nulle part. La maison du maître n'avait que le rez-de-chaussée; on n'y voyait rien de magnifique, mais elle était très-vaste et parfaitement entretenue. Une longue varanda (2) s'étendait devant les bâtiments et procurait, à tous les instauts du jour, de l'ombre et un air libre. La sucrerie, qui tenait à la maison du maître, était disposée de manière que, de la salle à manger, on put voir ce qui se faisait dans le bâtiment où étaient les chaudières, et de la varanda, ce qui se passait dans le moulin à sucre. Cette dernière donnait sur une cour carrée. Une suite de pièces, la sellerie, l'atelier du cordonnier, celui du serrurier, l'endroit où l'on mettait tout ce qui, est nécessaire aux mulets, enfin les écuries prolongeaient les bâtiments du maître et donnant, comme ces derniers, sur la cour, formaient un de ses côtés. Un autre côté était formé par les cases des nègres mariés, séparées les unes des autres par des murs, mais placées sous un même toit qui était couvert en tuiles. Des murs en pisé fermaient la cour des deux autres côtés.

Toute cette maison avait été, dans l'origine, si parfaitement montée, que le maître n'avait, pour ainsi dire, plus



<sup>(1)</sup> Mattos appelle cette belle habitation Engenho (sucrerie) de S. Joaquim; elle aura sans doute reçu ce nom postérieurement à l'épôque de mon voyage.

<sup>(2)</sup> J'ai décrit ailleurs ces espèces de galeries ouvertes sur le devant.

besoin de donner aueun ordre : chacun savait ce qu'il avait à faire et se rangeait de lui-même à la place qu'il devait occuper. Pour se faire comprendre, le commandant de Mejaponte pouvait se contenter de dire une seule parole ou même de faire un geste. Au milieu de cent esclaves, on n'entendait pas un seul cri; on ne voyait point de ces hommes empressés qui vont, qui viennent, et dont les mouvements, sous l'apparence de l'activité, n'indiquent réellement que l'embarras de savoir à quoi s'occuper; partout le silence, l'ordre et une sorte de tranquillité en harmonie avec celle qui règne dans la nature sous ces heureux climats. On aurait dit qu'un génie invisible gouvernait cette maison; le maître restait tranquillement assis sous sa varanda, mais il était aisé de voir que rien ne lui échappait. et qu'un coup d'œil rapide lui suffisait pour tout apercevoir.

La règle que s'était faite Joaquim Aires dans la conduite de ses seclaves était de les nourrir abondamment, de les habiller d'une manière convenable, d'avoir le plus grand soin d'enx quand ils étaient malades et de ne jamais les laisser oisfis. Tous les ans, il en mariait quelques-uns; les mères a plaieint travailler dans les plantations que quand les enfants pouvaient se passer d'elles; et alors ils étaïent conflés à une seule fermme qui prenait soin de tous. Une sage précaution avait été prise, opur prévinir, autant que possible, les jalousies, le désordre et les rixes c'était d'é-loigner beaucoup les cases des nègres célibataires de celles des hommes mariés.

La journée du dimanche appartenait aux esclaves; il leur était défendu d'aller chercher de l'or, mais on leur donnait des terres qu'ils pouvaient cultiver à leur profit.

Joaquim Alves avait. établi, dans sa propre maison, une venda où ses nègres frouvaient les différents objets qui sont ordinairement du golt des Africains, et c'était le coton qui servait de moinale; par ce moyen, il éloignait de ces bonimes la tentation du vol; il les excital, au travail en leur donnant un grand intérêt à cultiver, il les attachait au pays et à l'eur maître, et en même temps il augmentait les produits de sa terre.

Pendant que j'étais chez le commandant de Meiaponte, je visitai les différentes parties de son établissement; l'étable à porc, les granges, le moulin à farine, l'endroit où l'on rapait les racines de manioc, celui où était placée la machine destinée à séparer le coton de ses graines, la filature, etc., et partout je trouvai un ordre et une propreté remarquables. Les fourneaux de la sucrerie n'avaient point été construits d'après les principes de la science moderne, mais on les chauffait par le dehors, ce qui rend moins pénible, pour les travailleurs, l'opération de la cuite. Un tambour horizontal que l'eau mettait en mouvement faisait tourner douze de ces petites machines appelées discaroçadores ; qui servent à séparer le coton de ses semences (1). C'était également l'eau qui faisait mouvoir la machine à râper le manioc dont je vais donner la description. Le bâtiment où était placée la râpe s'élevait sur des poteaux ; audessous de son plancher, entre les poteaux, l'eau, apportée par un conduit incliné, frappait une roue horizontale et la faisait tourner; l'axe de la roue traversait le plancher de

<sup>(1)</sup> Yoyez la description de ces petites machines et des tambours dont je parle lei, dans mon Yoyage dans les provinces de Rio de Janeiro et de Minas Geraes, vol. 1, 406; II, 91.

la pièce superieure et s' glevait jusqu'à hauteur d'appui; à son extrémité était fixée une autre roue horizontale dont le bord était révêtu d'une rajee ne fer-blanc ; l'act et la seconde roue étaient encaissés enfre des planches qui formaient un prisme quadrangulaire, dont chaque côté offrait une échancrure répondant à la ràpe; quand la roue tournait, quatre personnes à là fois présentaient des racines demanic à la râpe, et, comme elles les appuyaient dans les échancrures des planches du prisme, leurs bras, ne pouvaient les faire vaceller, et l'action de la machine n'était jamais interrompue.

Le commandant de Meiaponte avait renoncé, pour une partie de ses plantations, à la manière barbare de cultiver la terre qu'ont généralement adoptée les Brésiliens; il faisait usage de la charrue et fumait son terrain avec de la bagasse (1) : par ce moyen, il n'était point obligé d'incendier, chaque année, de nouveaux bois; il replantait la canne dans la même terre et conservait ses plantations près de sa maison, ce qui rendait sa surveillance plus facile et économisait le temps de ses esclaves. Il vendait à Meiaponte et à Villa Boa son sucre et son eau-de-vie; mais il cultivait le coton pour en faire des envois à Rio de Janeiro et à Bahia. C'est lui qui, le premier, avait donné, comme je l'ai déjà dit, l'utile exemple de ces exportations, et cet exemple avait été suivi par plusieurs autres colons. Lors de mon voyage, il avait le projet d'étendre encore davantage la culture du cotonnier sur son habitation, et il voulait établir, dans le village même de Meiaponte, une machine pour sé-

<sup>(1)</sup> La bagasse est la canne à sucre qui a passé entre les cylindres et dont le jus a été exprimé.

parer le coton de ses graipes, ainsi qu'une filature où il complait employer les femmes et les enfants sans ouvrage. Dépouillé de ses semences, le coton du pays, dont la qualité est fort belle, s'achetait alors, sur les lieux, 5,000 reis (18 fr. 75 c.) l'arrobe (4); le transport de Meiaponte à Bahia était de 1,800 reis (14 fr. 25 c.) par atrobe, ou de 2,000 reis (12 fr. 50 c.) jusqu'à-fici de Janeiro [2], et il y avait un bénéfice si, assuré à faire des envois à ces prix, que Joaquim Alves avait offert sans hésitation à tous les cultivateurs du pays de leur prendre leur coton à raison de 5,000 reis.

En signalant une deurée que l'on pouvait exporter avec avantage, le commandant de Meiapoule faisait entrer ses compatriotes dans une vois nouvelle; il montrait ce qu'il fallait faire pour arracher son inalheureux pays à l'état de misère ou l'a plongé l'extraction de l'or mal dirigée. Tandis qu'il algisait, plusieurs de ses concitoyens souteniant qu'il n'y avait de salut, pour la province, que dans la réalisation d'une tide absurde émise par Luiz Antonio da Silva e Soussa (3) : pour arrêter la décadence qui, chaque jour, faisait des progrès, il fallait, dissient-lis, empécher l'or de

L'arrobe de Rio de Janeiro, selou l'évaluation de M de Freycinet et de M. Verdier, vaut 14 kilog. 74560.

<sup>(2)</sup> Si Joaquim Alves troviat. à expédier à de si bas peix, c'est qu'il in' avait aucue demande de chargement de Gorga pour libe de Jaseiro il print de lité de l'accident de l'accide

<sup>(3)</sup> Memoria sobre o descobrimento, etc., da capitania de Goyaz

sortir du pays, en créant une monnaie provinciale. « Mais, pouvait-on leur répondre, si cette monnaie n'est point une valeur métallique, ou n'est pas échangeable à volonté contre une valeur métallique, il n'est pas de puissance humaine qui puisse lui donner quelque crédit. Si, au contraire, la monnale est de cuivre, d'or ou d'argent, elle sortira de votre province, malgré les plus rigoureuses défenses, comme l'or en poudre en sort tous les jours; mais au delà de vos limites on la prendra seulement pour sa valeur intrinseque, et les négociants de votre pays vendront leurs marchandises à des prix qui les dédommageront de la perte (1). L'or altéré qui circule à Govaz peut déjà être considéré comme une sorte de monnaie provinciale, puisqu'il ne peut avoir cours ailleurs, et, quand le commercant l'exporte, il est obligé de le réduire à sa véritable valeur en le nettoyant, puis il proportionne ses prix à la diminution qu'il a éprouvée. »

Après tant de journées aussi ennuyeuses que fatigantes, pussées au milieu des déserts; j'éjais heureux de me trouver dans une maison qui réunissait foufes les cemmodités que le pays peut offrir, où je jouissais d'une entière liberté, et dont les propriétaire, homme éclairé, était pour mo plein de bienveillance. Le temps que je passai cfiez Joaquim Alves fut employé très-utilement. Mes gens firent une superbe chasses sur les bords d'un petit la cvoisin de l'habitation; moi, ie rédiseai une nertié des reaseignements que

<sup>(1)</sup> C'est ce qui a dû nécessairement arriver pour la monnaie de enivre que le gouvernément provincial a introduite dans le pays de Goyar, et à laquelle on a donné une valeur fictive (voyez le chapitre initulé, Tableau général de la promince de Goyar, vol. 1, 341).

j'avais pris sur plusieurs sujets, et j'en puisai de nouveaux dans la conversation de mon hôte (1).

Je quittai la Fazenda de Joaquim Alves plein de reconnaissance pour l'excellent accueil que m'avait fait le propriétaire, et me dirigeai vers Meiaponte, éloigné d'environ l lieue.

Je parcourus, jusqu'au village, un pays montueux parseme d'arbres rabougris, et ne revis plus le Mato Grosso.

A partir de Meioponte, je rentrai dans le véritable chemin de Goyaz à S. Paul. Le premier village où je passai est celui de Bom Fim, situé à 18 legoas de Mejaponte. Dans tout cet espace, le chemin est superbe; le pays, d'abord montagneux, finit pas devenir simplement ondule. La campagne offre toujours une alternative de bois et de campos parsemésd'arbres rabougris, les mêmes qui croissent dans le Sertão de Minas. A mesure que la saison avançait, la sécheresse devenait plus grande et la vue des campos était d'une tristesse mortelle. Dans ceux que l'on avait nouvellement incendiés (queimadas), on n'apercevait sur la terre qu'une cendre noire, et les feuilles qui restaient aux arbres étaient complétement desséchées; partout où on n'avait pas encore mis le feu, l'herbe avait une couleur grise, et les arbres épars au milieu d'elle, ou étaient entièrement dépouillés, ou n'avaient plus qu'un feuillage jaunissant.

(1) Depuis la révolution qui a changé la face du Brésil, Joseptim Alves de Oliviera a cit nommé d'épuit à l'assemblée législaite générale du Brésil; mais il n'a point accepté cet homeur. Non-seulement cet homme généreux a formé une pharmacie pour les pauvres de son district, mais encore il a doté la ville de Melajonte d'une bibliothèque publique et d'une imprimeire. Il 11 avait été présid qu'one serviriait de cette derezibre contre lui-nême, et, effectivement, on n'a pas tardé à chercher à le noireir dans un libelle plein de calomines (MATYOS, Jiff. 11, 3147).

J'aurais vaimement cherché à découvrir quelque trace de culture; ici comme ailleurs, c'est dans les fonds que l'on a coutume de planter, et les seules queimadas m'annonçaient le voisinage des habitations (1).

A 5 legoas de Meiaponte, je fis halte au Sitio das Furnas (la chaumière des cavernes), qui se composait de quelques petits bâtiments épars et à demi ruinés, construits dans un fond.

Avant que j'arrivasse, la maîtresse de la majson, dont le mari était absent, avait voulu donner à mes gens une chambre fort petite et d'ûne saleté extréme. Ils avaient demandé qu'on leur permit de s'installer dans la grange; cette légète faveur ne leur avait pas été accordée. A mon arrivée, je rétiérai la même demande; mais, si j'obtins ce que je sollicitais, ce fut seulement après bien des prières et des pourparlers. Je ne vis cependant point celle à qui j'avais affaire; elle envoyait sa négresse me porter ses réponses, mais je l'entendais jeter les hauts cris au fond de sa maison, et, à chaque fois que l'esclave paraissait, elle ne manquait pas de me dire que sa maîtresse voulait que je susse qu'elle était bien légitimement mariée et méritait touté sorte d'était bien légitimement mariée et méritait tout ésorte d'était bien légitimement mariée et méritait tout sorte d'était bien légitimement mariée de méritait tout sorte d'était bien légitimement mariée de méritait tout sorte d'était bien légit d'était d'était bien légit d'était d'était bien légit d'était d'était d

|                 | approximatit de metaponte au vinage de Boia Fini ; |
|-----------------|----------------------------------------------------|
| De Meiaponte au | a Sitio das Furnas, maisonnettes 3 · legoas.       |
| _               | Sitio da Forquilha, maisonnette 4 1/2              |
| _               | Fazenda das Antas, habitation 3                    |
| · —             | Pyracanjuba, hameau 4 1/2                          |
| _               | Bom Fim, village                                   |
|                 |                                                    |

Mattos n'évalue qu'à 17 legoas la distance de Melaponte à Bom Fin,

mattos n'evatue qu' à 17 tegous la distance de melapone à Bont Pin, et Luiz d'Alincourt ne la porte qu'à 15 Ce dernier chiffre est, says au cun doute, inexact; car il y a certainement plus de 1 lieue de Meiaponte à Furnas, et d'Alincourt n'en admet qu'une (Mem. Ving., 114). gards. Cette recommandation; tant de fois répétée, indiquait assez ce que sont les mœurs de ce pays; il faut que le mariage y soit bien rare, puisqu'on s'en fait ainsi un titre d'honneur.

Quoi qu'il en soit, la faveur de coucher dans la graoge ne méritait assurément pas qu'on la fit valoir autant, car nous y étions horriblement mal. A chaque pas que nous faisions, les épis de mais, répandus sur la térre, roulaient sous nos pieds et amenaient quelque chute; les malles qui nous servaient, à toutes les haltes, de tables et de siéges étaient si mal assurées, que nous ne pouvions nous asseoir dessuis, et, si quelque objet nous échappait des mains, il fallait perdre un temps lighta à le chercher au milieu du mais.

En quittant le Sitio das Furnas, nous traversámes un bois, et, montant toujours, nous finjmes par nous trouver sur un plateau élevé, couvert d'herbes et d'arbes ra-bougris. Dans cet endroit, une vue d'une immense étendue s'offrit à nos regards : nous distinguions, d'un côté, la Serra Dourada, et, de l'autre, les Montes Pyreneos avec leurs pointes pyramidales. Ce plateau se continue, dans un espace de 2 legous et demié, jusqu'au Sitio dos Abrantes.

Là est une vallée couverte de bois où coule le Rio Capivarhy (rivière des Cabiais) (1), sur le bord duquel je vis une sucrerie assez considérable pour le pays. Le Rio Capivarhy est un des affluents de la rive droite du Rio Corumbá dont j'ai déjà parlé (2).

<sup>(1)</sup> Il existe des rivières du même nom dans les provinces de Rio Graude, de S. Paul, de Sainte-Catherine, de Minas Geraes, etc., ce qui prouve que les cabiais étaient jadis très-communs dans le Brésil. On peut écrire aussi Capitarty.

<sup>(2)</sup> MM. Milliel et Lopes de Moura disent que les voyageurs traver

Un peu avant d'arriver aux Abrantes, je me trompai de chemin; mais heureusement J'apercus un homme qui me remit, avec une extrême complaisance; dans la véritable route. Durant toute cette journée, qui fut de 4 lejous, et demie, je ne rencontrai pas d'autre personne, et cependant je suivais le chemin le plus fréquenté de la province de Govaz.

Ce jour-là nous fimes halte à une maison qui, comme toutes celles de ce pays, était en assez mauvais état, et qui portait le nom de Sitio da Forquilha (petite habitation de la fourche). Cette maison, près de laquelle je retronvai le Rio Capivarhy, appartenait à des femmes blanches; elle ne se cachèrent point à notre aspect et furent beaucoup plus polies que celle de Furnas.

Peu de temps après moi arrivèrent à Forquilha deux propriétaires aisés de Meiaponte qui se rendaient à Bom Fim pour assister à une fête qu'on était sur le point d'y célèbrer. Suivant l'usage généralement adopté par les gens riches, ils étaient suivis d'un négrillon qui, à cheval comme eux, portait à son cou un grand gobelet d'argent suspendu à une chaîne de même métal; leurs éperons étaient d'argent; des bandes d'argent serraient les retroussis de leurs bottes; des plaques d'argent garnissaient les brides de leurs chevaux; enfin un grand couteau à manche d'argent était enfoncé dans une de leurs bottes. Cette ostentation d'argenterie est générale, et, la plupart du temps, les gens qui étalent tout ce luxe, quand ils font une visite à cheval ou vont en vovage, n'ont pas un seul meuble dans leur maison.

sent le Rio Capivarhy dans des pirogues (Dicc., 1, 238). Ce sera peutêtre dans la saisou des pluies. Au delà de Forquilha, dans quelques endroits où la terre étaimois rouge qu'ailleurs, les pâturages ne se composaient que d'herbes et de sous-arbrisseurs, ce qui, à Goyaz est une véritable rareté. Dans un espace de 7 à 8 legoas, depuis Forquilha, jusqu'au hameau de Pgracaujuba, dont je parlerai fout à l'heure, la campagne, brûlée par l'ardeur du soleil, avait à peu près l'aspect que présente le Gatinais vers la mi-octobre, lorsque toutes les récoltes ont été failes et que la maivaise saisoq approche.

A 5 legoas de Forquilha, je fis halte à la Fazenda das Antas (des tapirs), située au-dessus de la rivière du même nom (Rio das Antas), encore un des affluents du Rio Corumbá. Cette fazenda était une sucrerie qui me parut en fort mauvais état, mais d'où dépendait un rancho très-propre et fort grand, sous lequel nous nous établimes.

Comme celui d'Areas, dont j'ai parlé dans un des chapitres précédents (1), ce rancho était entouré de gros pieux de la bauteur d'un homme, qui formaient une espèce de muraille et préservaient les voyageurs de la visite fort importune des chiens et des pourceaux.

Ce fut sous ce hangar que je trouvai ces marchands d'Ara'ú dont J'ai déjà eu occasion de dire quelques mots ailleurs (2). Ces hommes parcouraient les fazendas avec des couvertures, du plomb pour la chasse et d'autres objets qu'ils échangeaient contre des bétes à cornes. Ils devaient emmener ces bestiaux, les laisser engraisser dans les excelients pâturages de leur pays, et ensuite les vendre aux marchands de la comarça de S. João d'El Rei qui, comme on

<sup>(1)</sup> Voyez le chapitre intitulé , Le village de Jaraguá ; celui d'Ouro Fino , celui de Ferreiro ; vol. II., 56.

<sup>(2)</sup> Chapitre intitulé, Tableau général de la province; vol. 1, 362.

l'a déjà vu (1), sc transportent, tous les ans, dans le canton d'Araxá pour y acheter du bétail.

Le propriétaire de la Fazenda d'Antas me parla béaucoup du missionnaire capucin qui faisait alors le sujet de toutes les conversations. Quelques ecclésiastiques édaient vivement élevés contre l'empressement que le péuple mettait à suivre le P. Joseph, à se confesser à lui, à écouler ses exhertations. Il est très-virai que les prêtres du pays, quaid il leur arrivait de monter en chaire, préchaient la même doctrine que lui, mais il s'en fallait qu'ils cussent la même conduite. La comparaison avait fait faire de ce digne religieux un prophète et un saint opérant des miracles. On assurait qu'il avait prédit qu'il pleuvrait dans le courant du mois d'août, et il me fut impossible de persuader à mon hôte que je connaissais assez le missionnaire, avec lequel javais passé plusieurs jours, pour être bien assuré qu'il n'avait pas tenu ce langage.

Après avoir quitté la Fazenda das Antàs, je vis quelques campos où la terre, d'un gris jaunâtre, ne produit que des arbres peu nombreux qui appartiennent aux especes ordinaires et atteignent à peine la moitié de leur hauteur accouz tumée; déjà pourtant fort peu considérable. ""

Je fus bien plus surpris d'apercevoir des bouquiets de bois sur quelques hauteurs, car on n'en trouve ordinairement que dans les fonds. Mais, si, en général; il existe, dansle Brésil, une coincidence entre la nature du sol, l'exposition des lieux, les mouvements de terrain et telle ou telle sorte de végétation, on tencontre pourtant des exceptions dont il est impossible de se rendre compte (2).

<sup>(1)</sup> Voyez le chapitre intitulé, Araxá et ses eaux minérales.

<sup>(2)</sup> Voyez ce que j'ai écrit à ce sujet dans mon Voyage dans les pro-

mes gens apercurent quelques cerfs et les traces d'un , jaguar.

Je dus aux voyages que Fernando Delgado avait faits aux Caldas de ne point coucher en plein air. Eu l'honneur du capitaine général, on avait élevé un rancho couvert de feuilles de palmier, sur le bord d'un ruisseau; ce fut là que je fis halte; Cet endroit porte le nom de Sapesail, qui signifie liet où croît le sapé, graminiée qu'on emploie pour remiplacer le chaume (Saccharum Sapé, Aug; de 81.-18il.).

Au delà de Sapesal, nous apercevions devant nous, à l'Inorizon, la Seria das Caldas (montagne des eaux thermales), dont le sommet, qui semble tronqué, est parintiement égal dans toute sa longueur. Nous nous trompames de chemin; mais nous times bien servis par le hasard, cail il nous conduisit au ruisseau stur les bord daquel se trouvent les eaux minérales dites Caldas Novas (les nouveaux bains).

J'avais une lettre de récommandation du capitaine général pour le propriétaire d'une petite fazenda (Fazenda das Caldas) s'ittée à quelques pas des eaux thermales. Cethomme n'était pas chez lui quand j'arrivai : sa femme me plâça dans une pièce qui faisait partie d'un bâtiment où. logoit le général quand il venait prendre les eaux; cette pièce était fort petite, et, lorsque le maître de la maison rentra, il me fit beaucoup d'excuses de ce qu'on ne m'avait pas mieux hébergé (1). Nous convinmes que firaîs le lendemain au lieu appélé Caldas Velhas (les vieux bains) ;

<sup>(1)</sup> J'ai eu le tort de ne pas m'informer sur les lieux du nom de cet excellent homme; mais, comme il était encore jeune à l'époque de mon, voyage et que M. le docteur Faivre dit (Analyse des écaux thermales de Catalas Nocas, p. 1) que M. le fieutémat Coelho, propriétiné, en 1882;

<sup>14</sup> 

où sont des eaux chaudes plus anciennement découvertes que les Caldas Novas. On devait me donnér un guide, et jeme proposais d'emmener José Marianno, seit, avec un mulet de charge.

Au moment de partir, José Marianno prit de l'humbur, et ce fut Marcelline qui m'accompagna. Quand je m'arrètais quelque part pour y faire un séjour, chacun était embarrassé de sa personne. C'était un genre de vie nouveau
qu'on allait mener; on serait moins libre, peut-être même
aurait-on à se plaindre des gens chez lesquels on était reçu;
on s'ennuyait, on s'attristait, on devenait mécontent.

Le propriétaire de la Fézenda das Caldas, plein d'attentions pour moi, voulait àbsolument me guider dans la course que f'allais faire; mais j'exigeai, qu'il restât che lui, et il me donna son frère.

La Serra das Caldas n'est pas à plus de trois quarts de lieue portugaise de la fazenda; elle n'a qu'une diévation médiorer, et, qle loin, elle se présente sous la forme d'un prisme trapézoïdal et allongé, parfaitement égal à son sommet. Nous nous avançàmes vers cette monlagne en suivant un sentier peu fréquienté, et, parvenus presque au pied, nous changeâmes de direction : alors le sentier devint pierreux et souvent très-difficile. Nous doublaines l'un des deux códés les plus étroits de la montagne, et, pendant quelque temps, nous cheminâmes parallèlement à l'un des grands côtés. Ce dernier, beaucoup plus irrégulier que le flanc qui lui est opposé, offre tour à tour des en-

de la Fazenda das Caldas, était fils de Martinho Coelho qui , en 1777, fit la découverte des nouvelles eaux thermales , il est bien évident que ce fut le lieuteuaut qui m'accacillit avec tant de bienveillance.

foncements profonds et des saillies à pic; l'autre, au conrraire, s'étend par une pente assez douce et ne présente aucture anfractuosité; on y voit seulement des ravins paf lesquels s'écoulent les eaux et qui le sillonnent en serpentant.

Dans cette excursión, nous traversames presque toujours des campos desséchés, comme tous l'étaient alors, mais où cependant je reconnus quelques plantes des lieux élevés, particulièrement la Myrtée n° 881 \*..

Enfin, après avoir fait environ 3 legoas, nous entrames dans un bois, et bientôt nous arrivames sur le bord d'une rivière assez large, mais peu profonde, qui roule avec rapidité, sur un lit très-pierreux, des eaux dout la limpidité surpasse tout ce qu'on pourrait imaginer. Je descendis de cheval, pour me désaltérer, et fus très-surpris de trouver les eaux de la rivière fort chaudes, « C'est ici, me dit mon guide, le Ribeirão d'Agoa Quente (torrent d'eau chaude); il est fourni par les sources des Caldas Velhas, dont nous sommes actuellement tout près : et . dans aucune saison . il n'augmente ni ne diminue d'une manière sensible, » Je m'empressai de le mesurer ; et lui trouvai 34 pas de large sur 2 palmes et demie de profondeur (environ 44 centimètres); ses eaux, dans lesquelles je plongeai le thermomètre de Réaumur. le firent monter à 28° (20 du mois d'août ).

Après avoir passé la rivière, nous continuâmes à marcher dans le bois, et nous arrivânes, au fout de quelques minutes, à l'Iendroit où sont les bains. Li nous retrouvâmes la rivière, qui n'avait plus que 2 ou 3 pas de largeur. D'un côté, les bois s'étendent jusque sur ses bords; l'autre rive présente un espace étroit, couvert de capini gordurq. au delà diquel la montagne s'élève presque à pic. Dans ce lieu sombre et sauvage, de l'aspect le plus romantique, se voyaient deux cabanes' de feuilles de palmier construites pour les baigneurs. Du même côté sont, les trois sources d'eaux thermales qui avaient été élargies et creusées pour qu'on pût s'y baigner. On avait donné une forme ovale à la plus élevée, qui est très-voisine des deux cabanes dont je vieus de parler, et, pour l'abriter, on àvait construit audessus d'elle un petit toit de feuilles de palmier:

Cette sonrce, qui, à cette époque de l'année, fournit le commencement du Ribeirão d'Agoa Quente, porte le nom de Poco da Gamelleira (le puits de l'arbre aux gamelles, espèce de figuier). Elle est d'une extrême limpidité et fournit, en bouillonnant avec lenteur; une très-grande quantité d'eau. Le thermomètre de Réaumur y monta à 50°; ses eaux n'ont absolument aucun goût; elles font mousser le savon et ne noircissent point l'argent. J'en bus une très-grande quantité avant de manger et en mangeant; je ne les avais pas laissées refroidir, et cependant je n'en fus point incommodé comme on l'est ordinairement ·lorsqu'on boit de l'eau chaude. Je m'y baignai et y restai fort longtemps sans éprouver non plus la moindre incommodité; pendant que j'étais dans l'eau, une multitude de petits poissons pageaient autour de moi avec une vivacité extrême. La deuxième source, appelée Poço do Limoeiro (le puits de l'endroit vaseux); naît à quelques pas de l'autre, sur le bord de la rivière, et réunit ses eaux à celles de cette dernière; comme le Poço da Gamelleira, elle fit menter le thermomètre à 50° Réaumur. Plus chaude que les deux précédentes, la troisième, qu'on nomme Poco do General (le puits du général), le porta à 31°.

Mon guide, m'assura que, outre ces trois sources, il y én avait plus de cent autres, tant sur le bord de la rivière, que dans son lit, depuis son origine jusqu'à l'endroit où le chemin la traverse. J'aurais été bien aise de les compter moi-même; mais cela me me tut pas, possible, parce que, au delà du Poço do General; les bois, d'une épaisseur extrême, ne permettent plus d'avancer; au reste, la largeur de la rivière, à l'endroit peu éloigné de la source où je l'avais passée, et la chalœur de ses eaux, me semblent prouver que mon guide ne s'écarteit point de la vérité.

Il y a très-longtemps que les eaux thermales appelées Caldas' Velhas out été découvertes. Le fameux Anhanguera (Bartholomeu Bueno) passa, dit-on, le Ribeirao d'Agoa Quente, lorsqu'il pénétra dans le pays de Goyaz, et le chemin, aujourd'hui abandonné, qu'on ouvrit sur ses traces, traversait cette rivière un peu au-dessous de l'endroit où on la passe actuellement (1819) pour se rendre aux bains. Il y a douze ou quinze ans (1819), il y avait encore, dans le voisinage des Caldas Velhas, un sitio dont j'ai vu le propriétaire, mais aujourd'hui il n'en existe plus aucun vestige, et la découverte des eaux plus chaudes et moins éloignées dites Caldas Novas a fait entièrement abandonner les anciennes sources, Comme aux Caldas Novas, on leur attribue, dans le pays', la propriété de guérir les maladies ... cutanées, surtout les douleurs rhumatismales et celles qui proviennent des affections vénériennes; et l'on assure que TRISTÃO DA CUNHA MENEZES, qui gouverna Goyaz de 1785 à 4800, y recouvra une vigueur nouvelle (1).

Dans les temps de sécheresse, le Ribeirão d'Agoa

<sup>(1)</sup> Piz., Mem. hist., IX.

Quente commence, comme je l'ai dit, au Poço da Gamelleira; mais ce n'est point là sa véritable source. Cette dernière se trouve dans la montagne, à un demi-quart de lieue des bains, et, comme ses eaux sont entièrement froides, celles de la rivière, mitigées par elles, deviennent un peu moins chaudes à l'époque des pluies. Après un cours d'environ 2 legoas, de Ribeirao d'Agoa Quente se jette dans le Pyracanjuba (nom d'un poisson), qui se réunit au Corumbé (l') Jusqu'à son confluent, il conserve, dans tottes les saisons, une chaleur sensible (2), et cependant il est souvent remontée, m'assurà mon guide; par de trèsgrands poissons.

En retournant aux Caldas Novas , nous suivimes le che-

<sup>(1)</sup> Et non Curombá.

<sup>(2)</sup> On voit que Pizarro se trompe quand il dit (Nem., IX, 224) que le Ribeirão d'Agoa Quente ne conserve sa chaleur que dans une petite partie de son cours.

min que nous avions pris pour nous rendre aux anciens bains; mais je ne voulus pas m'éloigner de la Serra sans y aller herboriser.

Nous montames par celui des deux grands côtés de la montagne qui est le moins escarpé et ne fumés obligés de descendre de nos mujets qu'un peu au-dessous du sommet. Dans toute sa hauteur, ce côté ne présente, comme je l'ai dit : aucune anfractuosité : il est aride et pierreux : les plantes y étaient, à l'époque de mon voyage, enfièrement desséchées; mais, au milieu d'elles, les ravins par lesquels les eaux s'écoulent, au temps de l'hivernage, se dessinaient en bandes ondulées d'une assez belle verdure. Le plateau qui termine la montagne peut avoir, me dit mon guide, environ 3 legoas de longueur sur 1 de large; il est très-égal et couvert d'arbres rabouggis qui appartiennent aux mêmes espèces que ceux de tous les campos : onv trouve en grande abondance le mangabeira, petit arbre dont les fruits devenus mous, comme ceux du néflier ou du cormier, sont d'un goût agréable, et dont le suc laiteux fournit, d'après les expériences de l'abbé Vellozo. d'excellent caoutchouc (1). Dans quelques parties un neu basses . le terrain est humide et marécageux (2), et le maiestueux

<sup>(1)</sup> Il visite deux espèces de mangabeiras qui ont entre alles les plus grands rapports, mais qui pourtant doivent étre distinguées par les botanistes, l'Hancornia speciosa, Gomes, qui troit dans plusieurs per tasis du Brésil trojectal, et l'Hancornia spacecnis, Neies of Martis Hougeal, et l'Hancornia spacecnis, Neies of Martis de Reurs un peu plus grandes, qu'on n'a trouvé jusqu'à présent que dans la province de Goyaz.

<sup>(2)</sup> Il est très-possible que, dans la saison des plujes, cea endroits has et marérageux soient couverts d'eau, et c'est la ce qui aura fait dire qu'il existait un ou plusieurs lacs au sommet de la montagne (DA SILVA E SOUSA, Mem. Goy.:—MILL et MORR, Dicc., 1, 201).

bority, y croit au milieu d'une hetbe épaisse; cependant, , ni là ni ailleurs, je ne trouvai aucune plante en fleur, Nousreconnâmes sur ce plateau les traces de plusieurs cerfs et d'autres animaux, et mon guide me dit que les bêtes sauvages, chassées seulement par son frère, y étaient fort communes (1).

A mon arrivée aux Caldas Novas, je trouvai tous més effets installés dans la chambre qu'occupait le gouyerneur de Goyaz quand il prenait les eaux. Mon hôte, toujours complaisant et attentif, avait fait ce petit déménagement pendant mon absence.

Ce fut Maxitano Costaio qui, en 4777, découvrit les bains d'eaux thermales dits Caldas Novas (2); mais, pendant une longue suite d'années, ils restèremt tellément inconnus, que Cazal, qui écrivait en 4847, et Pizarro en 4822, ne font mention que des Caldas Velhas, et ce fut seulement après les voyages qu'y fit le capitaine général Fernando Delgado, que quelques personnes commencèrent à les fréquenter.

(1) Cazal attribue, comuse moi, à la Serra das Caldas une forme carrèç; mais il semble croire que ses côtés sont égaux, et il ajoute qu'ils out 4 legoar (Corog. Braz., 1, 351). Luiz Antonio da Silva e Sousa ne dit rien de la lougueur du plateau; mais il lui donne, ainsi que mon guide, 1 legoa en largeur.

(2) Favrak, Ánat., 1.— Après avoir rapporté ces faits, M. Faivre ejoute que Martinho Goelho fu, pendant son séjout a dedas Norsa, inquicté par les incursions des Corapis et des Chavaites; miss je ne puis m'empècher de considérer les traditions d'après lesquelles il parle de ces attaques comme n'étant pas prafatement excitées en é qui concerne les derajers de ces indiens. En effet, comme ou la vua chapitre xxin, p. 12. En chavandes bublistur le nord de la province, et c'est sur les terres du village de Pilar qu'ils cercriquet leurs ravages (Caz., Corogi, 1.:— Paz., Mem., IX, 197, 239).

Les nouveaux bains d'eau thermale, dits Caldas Novas; sont situés dans un vallon étroit sur le bord d'un ruisseau d'eau froide qui descend de la montagne. Tant sur le bord du ruisseau que dans son lit se trouvent un assez grand nombre de sources d'eau chaude ; mais, jusqu'à l'époque de mon voyage, on n'en avait encore arrangé que quatre. On en avait fait des espèces de baignoires de 1m à 1m, 40 de profondeur, et par-dessus on avait élevé, comme aux Caldas Velhas, un petit toit de feuilles de palmier; c'était à mon hôte qu'était dû ce travail. La source appelée Poço Quente (le puits chaud) fit monter le thermomètre de Réaumur à 55°; celle qu'on nomme Poco d'Agoa Morna (puits d'eau tiède), à 31°; le Poço do Meio (puits du milieu), à 55°, et le Poço da Pedra (puits de la pierre), à 52° (21 août). Les eaux de ces sources, refroidies ou chaudes; n'ont absolument aucun goût et m'ont paru très-légères: comme celles des Caldas Velhas, elles font mousser le savon et ne noircissent point l'argent. Elles jouissent, dans la province de Goyaz, d'une très-grande réputation pour les maladies cutanées et toutes sortes de douleurs (1). Lors

<sup>(1)</sup> M. Faivre, dans son mémoire fort remarquable sur la morfea et les Caldas Novas, confirme entièrement le que jedia de ces sous; cartile les a trouvies « limpide», sans couleur, saus odeur ni saveur appréciales a trouvies » l'impide», sans couleur, saus odeur ni saveur appréciales a trouvies » l'analyse, ajoute-ci-d, donne, en résumé, de l'anote, trois acides, le chlorique, le carbonique, le silicique, et, enfin, de la posse, des traces de chaux, de la magnésie et des traces d'alumine. « Employées coutre la morfea « elles quoit, dijel incorr, déterminé aucun effic curatif....) préss intérieurement, leur action sur l'économie doit det treis-faible; nais, appliquées en bains; effes seront un excitant de la peau..... sidées de la température, elles guérirons les rhumatismes fermiques et cetains ultéres. » J'ai commanqué le faible résultat de mes observations sur les eaux de caldas Novas el l'extrait du ménsioré en M. ature, publie par M. ségiand (in et répare, Oss), s'alt Popul.

de mon voyage, une douzaine de malades prenaient des bains aux Caldas Novas; tous étaient des hommes pauvres de Meiaponte, de S. Luzia, de Bom Fiim; mais von y avait vu quelquefois des malades de Matogrosso, et même un de Rio de Janeiro. Quelques cabanes de feuilles de palmier servaient d'habitátion aux baineurs (1):

Le ruisseau près duquel se trouvent les bains porte le nom de Corrego das Caldas. Quoique: les sources d'eau chaude se réunissent à lui, et que quedques-unes. même sortent de son lit, elles ne sont pas assez abondantes pour échauffer la maisse de ses eaux. Après un cours de 1 liene, ce ruisseau se iette dans la rivière de Prapitinga (nom d'un

zia, professeur à l'école de pharmacie de Montpellier, que ses études readent un igne parfaitement completeit. Après un camen atteoit, il lui a par que les eaux dout il s'agit ne différent récliement des eaux ordinatires que par l'éfération de la température, et il croit qu'il faut les rangier paymi les eaux thermales simples. J'ai fait plus : j'ai communiqué l'analyse même de M. Fairre à M. Pelonze, savant chimiste membré de l'Institut de France, qui l'a trouvée parfaitement conforme aux règles de la science et partage entiètement l'optimo de M. Pouzin. Il est douc vraisemblaie que, pour l'ai guerison des maladies cutantés, on tirerait un meilleur parti des eaux sulfureuses d'Arata, de Salitre, de la Serra Negra de Paractai, de France, poin, qu'on ferait bien aussi de leur préférer les eaux de Bio Pardo, dout je diriquelque chose alleurs et qu'i se trouvent à l'ileue de la route de Goyar, dans le district de Casa Branca, province de S. Paul.

(1) D'après le mémoire de M. Faivre, cité plus baut, il y vait aux cidades Novas, na 1824, un village temporaire d'une cinquantation de maisons, On sità avec quelle promptitude les liteux ôis se trouvent des sources d'ear minirée changes de face los levigue (elle premiente de la vogue. Vers 1813) ou 1812, il n'existait, ant bains du Mont-d'Or, que des cabanies en bois; out y était sauvage, cuedques années plus tarrit, on y voçait des promenades et de beaux fiérles. En 1829, non amit é docteur -lallemant, se famille et moi, frouvaimes à peige à nous loger au Ver-lallemant, se famille et moi, frouvaimes à peige à nous loger au Ver-lallemant, se famille et moi, frouvaimes à peige à nous loger au Ver-lallemant, se famille et moi, frouvaimes à peige à nous loger au Ver-

poisson) (1), qui est encore un des affluents du Corumbé. . Commé me l'avait annoncé le gouverneur de la province (2), qui avait séjourné aux Caldas, je trouvai la chaleur extrêmement forte pendant fout le temps que 1 y restai. Le 20 août, le thermomètre de Réaumur indiquait, à Caldas' Novas, 10° au lever du soleil ; le 21, à la même heure, il s'éleva, comme je l'ai dit, à 13° aux Caldàs Velhas.

Les terrains qui avoisinent les bains sont tous aurifères, et la principale occupation du propriétaire de la Fazende das Caldas était de faire chercher de l'or par les quatre à cinq esclaves qu'il possédait (3).

Jequittai les bains pour me rendre au villagede S. Cruz (4), obligé, comme je l'ai dit, de suivre jusqu'à Francisco Alves le chemin que je connaissais déjà. J'envoyai ma caravane en avant, et, accompagné de mon hôte, je mé détournai un peu de la route pour aller visiter inte source d'eau thérmale qui se trouve dans un bois près de la rivière de l'yrapitinga, dont elle prend le nom (Caldas de Pyrapitinga).

net, où cependant il n'y avait que nous ; depuis s'y sont élevés, comme par magie, d'immeuses établissements. Jen suis done point france que, malgre l'extrême lenteur avec laquelle s'opèrent de faibles chapqu'mats dans les contrées désertes, les Caldas sient éprouve quelques muliozettions ; le ne serais pas étonné non plus que le pays qui s'étend de ces bains à Bonn Fine à Santa Cruz fur moiss inhabit, et que ce dernier village ett pris un peu de vic ; je ne serais pas étonné, enfin, que quelques nomes cussent été changis d'espuis l'époque de onn vyagae; nons avons vu les bains d'Arries devenir les bains d'Anglie, et le Saut d'Anmibet, que ne des voissin, le Saut de Castellane.

- (1) Pyra, poisson; pittunga, qui sent mauvais, iudien.
- (2) Il est assez vraisemblable que ce fut dans la saison de la sécheresse que M. Fernando Delgado alla aux Caldas, et peut-être s'y trouvat-il, comme moi, au mois d'août.
  - . (3), Il en était encore ainsi en 1842 (FMVRE, Anal.).
  - (4) Itinéraire approximatif des Caldas à Santa Cruz :

Celle-cir beaucoup plus chaude que toutes celles que j'avais vues aux Caldas Velhas et Novas, fit monter le thermomêtre à 39° Réaumur : d'ailleurs: rien, dans son voisinage, n'attira mon attention (1).

Je pris enfin congé de mon hôte, qui, pendant mon séjour aux Caldas, avait été, pour moi, plein d'égards, et i'allai rejoindre mes gens (2).

· Ce jour-là était la veille de la Saint-Louis ; c'était alors la fête de la France, je voulus la célébrer avec mes gens au milieu du désert. La vie que je menais au Brésil, malgré les fatigues et les privations dont elle était accompagnée, me plaisait chaque jour davantage et, comme je l'ai dit, je ne pensais point sans quelque effroi à mon retour en France; mais la France est ma patrie; c'est là qu'étaient. réunis tous les objets de mes affections, je devais la revoir un jour : comment aurais-je pu ne pas m'intéresser plus vivement à son bonheur que je ne m'intéressais au mien propre? En arrivant à Sapesal, je donnai la pièce à chacun de mes gens : à la chute du jour, ils mirent le feu aux campos qui bordent les deux côtés du ruisseau, près duquel avait été construit le rancho. En peu d'instants, une

De Caldas Novas à Sapesal...... Sitio do Francisco Alves. . ... Santa Cruz, village. . . .

(t) Il parait, d'après ce que dit M. Faivre, que la source dont je parle ici n'est pas la seule qui se trouve près de Pyrapitinga (Anal.). (2) M. Faivre rapporte que le bon lieutenant Coelho ne prend pas la

moindre chose aux malades qui viennent s'établir sur son terrain , près des sources d'eau thermale. En Europe, on leur mesurerait la place an millimètre, et chaque millimètre aurait son prix. On voit combien les Brésiliens sont encore éloignés de notre civilisation avancée.

flamme brillante s'étendit en ligne droite dans les deux campos; chaque touffe d'herbe semblait être un vase enflammé, et nous cûmes le spectacle d'une illumination vagabonde plus belle cent fois que toutes celles qu'on prépare dans les villes avec tant d'art et de symétrie. J'avais emporté avec moi, de Rio de Janeiro, un petit baril d'eaude-vie de Portugal : depuis longtemps l'en gardais, avéc soin, une petite portion pour célébrer cette fête. Le punch excita la gaîté. Marcellino joua de la guitare en chantant des modinhas, accompagné par José Marianno. Laruotte les fit valser tous les deux, et la soirée se termina par les quatre coins et la main chaude, jeux que mes Brésiliens ne connaissaient point encore et qui parurent les amuser beaucoup. Cet instant de joie fut de courte durée; d'insupportables ennuis, des contrariétés sans nombre, des fatigues que rien ne compensait allaient bientôt lui succéder.

De Sapesal, je me rendis au Sitio de Francisco Alves, et, le lendemain, je partis pour S. Cruz qui n'en est qu'à 2 legoas 1/2.

En sortant du sitio, je traversai le Rio do Peixe dont j'ai déjà parlé. Cette rivière était alors extrémement basse, d'une très-grande limpidité, et pouvait avoir environ la largeur d'une de nos rivières de quatrième ordre (25 août). On m'assura qu'on trouvait beaucoup d'or dans son lit, tant au-dessus qu'au-dessous de Francisco Alves, mais qu'il n'y en avait point en face de cette petite habitation; ce qui pouvait tenir à la nature ou plutôt à la forme des cailloux qui, en cet endroit, constituent sans doute le fond de la rivière.

A environ 1 lieue 1/2 portugaise de Francisco Alves, le pays devient plus montueux et en même temps plus boise, comme-cela arrive toujours. Nous entrâmes dans les bois et nous traversames deux ruisseaux dont les bords, exploités autrefois-par des mineurs, présentient de tous côtés des amas de cailloux, résidus de leurs lavages. Bientôt après, nous arrivâmes à S. Cruz.

J'avais une lettre de recommandation pour le commandant du village; je le découvris après beaucoup de recherches inuttles, et il m'installa dans une maison fort grande et très-commode, mais qui, n'étant pas habitée depuis fort longtemps, était devenue le repaire des puces et des chiques [pulce pentrans].

## CHAPITRE XXVI.

## LE VILLAGE DE SANTA CRUZ. — UNE ROUTE TRÈS-PÉNIBLE.

Bistoire du village de Sanda Cruz de Gogaz. Ses habitants actuels. Sa misère, Sa position. Ses misères. Ses rues; ses maisons; ses egilises. Limites de la justice dont Santa Cruz est le chef-lieu; population. — Sitio Novo. — Pays situle entre cette habitation et le Rio Corumad. — Cette rivière. — Une caravane. — Sitio de Pedro da Rocha. Des malles et un mulet. — Tableus général du pays situle entre le Corumbé et le Paranahyba. — Sitio da Pouse. Emigrés geralistas: — Ésta tel l'atmosphère. — Le fraça de Teristano; son archoc. — Estito de Periasmo. Chaleur. Incommodités. — Une journée tels-fusigante. — Sitio de Riceria. Matte desagradhe. Pertillé. Difficulté de placer les produits de la terre. — Insectes malfaisants. — José Marianno. — Sitio de Riceria. Les habitants de ce pays privés d'instruction et de secours religieux. — Fazenda dos Casados. — Incendie dans une foet.

Le village de S. Cruz de Goyaz (Sainte Croix de Goyaz), ou simplement Santa Cruz, situé par 17°,54' latit. sud, ést un des plus anciens établissements de la province (1).

(1) Pizarro raconte (Mem., IX., 216) que le nommé Manoel Dias da Silva, traversant le désert pour so rendre à Coyabi, découvrit, vers l'année 1729, les termina sarifferes du cété bat le village de Santa Cruz, et qu'il y éleva une croix avec cette inscription. Fire le voi de Portugal, Il ajoute que le voi d'apages se plaiguil de cette prise de possession, mais qu'on ne fuit tul compte de sa réclamation, et que Silva fui réOn a tiré beaucoup d'or des terrains qui l'entourent; il'a été habité par des hommes qui posédaient un assez grand nombre d'esclaves; il a eu son moment de splendeur; mais il a fini par éprouyer le même sort que tous les autres établissements dus à des mineurs. L'or a été dissipé; les esclaves sont morts; S. Cruz est tombé dans un état de décadence qui surpasse (1819) celle de tous les autres villages que j'avais visités jusqu'alors (1), ét le mineur qui, lors de mon voyage, passait pour le plus riche du canton, ne travaillait qu'avec trois esclaves. La route de Goyaz à S. Paul a passé, pendant longtemps, par Santa Cruz, et alors, les carvanes y laissaient un peu d'argent; mais cette faible ressource a encore été enlevée à ce village; car aujourd'hui, en sortant de Bom Fim, on prend un nouveau chemin qui abréce de 4 legous.

La plupart des habitants de S. Cruz sont aujourd'hui (1819) de pauvres cultivateurs, qui n'y viennent que le dimanche. Extremement faible, la population permanente

compensé par son gouvernement. Je suis loin de nier ces faits; cependant, je dois l'avouer, je m'explique difficilement-comment le roi d'Espagne put se plaindre de la plantation de cette croix dans un désert si cloigné de ses possessions, ou même comment il put en être instruit.

(1) Malgre l'état de décodence et de misére dans leque il est tombe, le village de Santa Cruz a été régir e ville par l'assemblée provinciale. de 1830 et est deveau le chef-lien d'une des comarcas de la province de Geyns (Muzz. et Lor. na Norza, Diec. Braz., II, 488). Il est incontestable que, voulant formere une commerce entre celle de Goyar el la frontière méndionale de la province, un ne pouvait mieux faire que de choistés santa Cruz pour en être le che-fleux mais, accoustance, comme pl'étais, à ne voir pour capitales des consurares que des villes d'une importance notable, le fleis que Sabars, Villa de Principe, S., Joio d'El Biel, Hytú, étc. je ne puis me faire à l'idée de la métamorphose du pauvre village de Santa Cruz en épé-lieux de comarca.

de ce village se compose d'un très-petit nombre d'ouvriers, de femmes de mauvaise vie, de deux ou trois cabarellers, enfini de quelques muldires et nègres libres, qui passent la plus grande partie de leur vie à ne rien faire. Ce sont ces detrniers qui vont encère à la recherche de l'or. Lorsque la sécheresse a mis à découvert une partie du lit du Rio-Corumbà, du Rio do l'eixe et de quelques autres ruisseaux. vioisins, cès hommes lavent le sable et les cailloux dans les entroits où les eaux ont déposé la poudre d'or. Ils font souvent de très-bonnes journées; mais, quand ils se voient riches de quelques rénéens, ils interromipent leurs travaux, boivent le taffa (cachaça) et savourent l'oisiveté à côté de leurs maltresses.

Quoique Santa Cruz soit le chef-lieu d'une justice (julgado) et d'une paroisse, ce village est si paure qu'on y
cherchereit valuement une boutique, et qu'on ne trouve
guère que du tafia dans les deux ou trois miscrables vendas
qu'on y voit éncore (1). J'avais absolument besoin de clous
pour ferrer mes mulets; il n'y avait qu'on y serrurier dans le
village, et n'ayant ni ferin' charbon; il était allé à la campagne. Les colons des alentours qu'i n'ont pas l'espérance
de vendre leurs denrées, et payent la dime d'après l'étendue de leurs plantations, cultivent uniquement pour nourir leurs familles (2) et se procurer, par échange, du sel et
du fer; ils n'envoient presque rien au yillage, et les objets
de première nécessité y manquent presque entièrement; il

<sup>(4)</sup> Ainsi que je l'ai dit ailleurs, on a coutume de vendre dans tes reindas non-seulement du tafa, mais encore divirs comestibles.
(2) Voyez, plus haut, le chapitus întitule, Tailleau general de la province de Gonaz, paragraphe Résultais de la time.

me fallut des protections pour obtenir une quarte (quarta) de mais (1).

Santa Cruz est entouré de bois et bâti sur une plateforme allongée, un peu ut-dessus d'un très-petit ruisseau qui porte le nom de Corrego Vermelho (ruisseau rouge). Un espace de terrain de qu'elques centaines de pas s'étend, par une pente insensible, entre le village et le ruisseau. Comme ce terrain contenait autrefois beauçoupi d'or, il a été retourné de toutes les manières par les mineurs, et, après avoir été couvert de bôis, il n'offre plus aujourdit virique des broussailles. Au delà du Corrego Vermelho s'élèvent des mornes boisés et, assez roides qui dominent le village (2).

Cetui-ci se compose de deux rues larges et asset bien alignées qui s'étendent parallèlement au ruisseau. Les maisons qui les bordent sont très-petites, en mauvais état, et in grand nombre d'entre elles sont aujourd'hui abandonnées; on voit que toutes ont jadis été blanchies, mais le crépi est presque entièrement tombé. Ou compte deux églises à Santa Eux., l'église paroissiale dédice à Notre-Dume de la Conception (Nossa Senhora da Courceição) et

<sup>(1)</sup> La quarta de Rio de Janeiro équivant à 1 décalitée, celle de Goyaz est plus forte.

<sup>(2)</sup> Je ne nie suis juilheureusement pas fait indiquer le nom de res morraes; e'est sraischiablement le hierrode d'Emmert, où Gazalt rebli assurent qu'il existe des mines très-riches, que le manque d'eux empèche d'exploiter. Le province de Goyar, dit Vischwege, ext, de tout le Pré-sil, une des plus rithes en or ; ses montagnes n'ont point encore dévaut le commerce de la commerce del commerce del commerce de la commerce del commerce del commerce de la commerce de la

une petité chapelle demi-ruiuée consacrée à Notre-Dame du Rosaire.

La justice (julgado) et la paroisse; dont Santa Cruz est le chef-lieu, s'elendent; dans une longueur d'environ le legaus, du nord au midi, depuis le Rio Jurubatuba jusqu'au Paranahyba, frontière de la province; il n'y a point, encore de limites fixes du côté de l'ouest, où est un immense pays encore inhabité et inconnu (1). On ne compte (1819), dans toute la paroisse de Santa Cruz, que 5,000 âmes, en y comprenant les esclaves, et l'église paroissale n'a d'autre succursale que celle de Bom Fim (2).

(1) L'abbé Luiz Antonio da Silva è Sousa, d'accord avec moi sur l'étendue de la justice de Santa Cruz du septentrion au midi, ajoute ( Mem; estat., 29-35) qu'elle a 60 legoas et même davantage dans sa plus grande longueur. Suivant le même écrivain, il y avait, en 1832, sur ce territoire, à peu près aussi grand que le Portugal, sans les Algaryes, 816 plantations (rocas), dont 19 sucreries, 387 métiers à faire divers tissus de laine et de coton , 15 potiers , 22 tuillers , 22 tailleurs , 24 cordonniers , 22 charpentiers, 2 menuisiers, 10 selliers, 2 maçons, 16 serruriers, 8 orféyres, 12 boutiques et 31 cabarcts. On sera saus doute étonué de trouver dans cette liste quatre fois plus d'orfevres que de maçons : les femmes des cultivateurs portent toutes quelques bijoux d'or, et l'on fait aisément soi-même ou à l'aide de ses esclaves les murs en terre de sa maison et les chétifs meubles qu'elle renferme. Depuis 1832, le territoire de Santa Cruz n'a plus-la même étendue, puisqu'on en a sépare, comme on l'a vu, celui de la nouvelle ville de Boni Pim; par conséquent, il y aurait beancoup à retrancher de l'état statistique fourni par Luiz Antonio da Silva e Sousa, et il pe faut pas croire qu'il y ait en compensation dans un élat plus prospère ; les choses n'ont malheureusement pas beaucoup changé; en 1844, le collége électoral de Santa Cruz ne compfait encore que 11 membres (Mill. Er Lop; pe Morn., Dicc. Braz., II. 487).

(2) Postérieurement à mon voyage, on a ajonté à cetté succursale celle de Madre de Deus (Mère de Dieu), dans le village de Catalão (Luiz Da Silva e Sóusa, Mem. est., 29), dont je dirai quelques mots plus tard. En 1832, on a comme le Tai dit, détaché de la paroisse de Santa Cruz

Quoique, dans ce voyage, mes récoltes de plantes fussent loin d'être considérables, mes malles s'étaient peu à peu remplies, et il m'en fallait de nouvelles aveç un mulet pour les porter. Le commandant de Santa Cruz se donna inutilement beaucoup de peine pour me procurer ces objets; je fus obligé de partir sans qu'il ent rien découverje; mais il m'indiqua un propriétaire qui deineurait dans le voisinage du Gorumbá, et qui, dissit-il, pourrait me vendre le mulet et les malles.

Au delà de Santa Cruz (1), je parcourus un pays passablement boisé; à une lieue du village, je passai devant une sucrerie assez belle qui appittenait au commandant; je ne détouraai de la route pour éviter un mauvais gile, et j'allai coucher au Siño Novo, habitation qui paraissait avoir en jadis de l'importance, mais dont les bâtiments à demi

la succursale de Bom Fim : ainsi cette paroisse serait encore restée arec une seule succursale; mais il paraîtrait qu'actuellement elle n'en à plus du tout, car MM. Milliet et Lopes de Moura donnent à Catalão le titre de paroisse (freguezia).

(1) Itinéraire approximatif du village de Santa Cruz au Rio Paranahyba : De Santa Cruz au Sitio Novo , habitation . . . . . . . . . . . 2 1/2 Iegoas.

| 7       | Sitio de Pedro da Rocha, chaumière 4  |  |
|---------|---------------------------------------|--|
| - 0     | Sitio da Posse, chaumière 3           |  |
|         | Sitio do Braço do Verissime, maison-  |  |
| à.      | nette                                 |  |
|         | Sitio do Verissimo, maisonnette 4.1/2 |  |
| - 11    | Sitio do Ribeirão, maisonnette 5      |  |
| <u></u> | Sitio do Riacho, chaumière 4          |  |
| ·       | Porto Real da Paranahyba              |  |
|         |                                       |  |

31 1/2 legoas.

On voit, par le court îtinéraire de Luiz d'Alincourt, qu'il n'a pas passé par Santa Cruz et qu'il a suivi un autre chemin que moi. rujues étaient alors, pour la plupart, uniquement habités par des chauves-souris.

Le lendemain, en voulant regagnet la route, je m'egarai, et fis 2 legous de plus qu'il ne fallait. Pendant cette fatigante journée de 6 legous, je ne remarquai aucun changement duns l'aspect du pays ni dans sa végétation. Après avoir fatt 2 legous, Jarrivai au. Nitú do Brigo (la maisonnette du marais), qui se composait de deux ou trois nisérables chaumières dont les murs, construits, suivant la coutume, avec des bâtous croisés, n'avaient pas même dée enduits de terre. A quelque distance de là, je trouvai un autre sirio qui n'était pas beaucoup plus magnifique que le premier, et enfin j'arrivai au Rio Corumbá, sur le bord duquel on voyait une sucrerié qui ne me parut pas em meilleur état que les deux sitos.

Le Corumbó que javais dejà vu au village du même nom (4) prend sa source près des Montes Pyrencos, dans un lieu qui, m'a-t-on dit, poirte le nom de Curral; et, après avoir reçut les eaux d'un grand nombre de rivières et de ruisseaux, il se jette, comme on l'a vu, dans le Paranialyba. A l'endroit où on lé traverse, il pouvait avoir, lors de mon voyage, environ la même largeur que le Loiret, quelques centaines de pas au-dessus du pont d'Otivet, et il doit être beaucoup plus large au témps des pluies. Au-dessus et au-dessous de ce même endroit, son lit ést embarrassé par de grosses pierres qui, peudant la sécheresse, paraissent au-dessus des caux, mais que celles-ci doivent recovirri dans une autre siston. Sur ess deux bords élé-

<sup>(1)</sup> Voyet le chapitre intitule, S. Anjonio dos Montes Claros. - Le village de Corumba, etc.

vent de grands arbres dont la verdure très-fraiche, que l'humidité entretenait sans cèse, reposa, pour quelques instants, ma vue fatiguée par les tentes, grâtres des campos. Le Corumbá était une des rivieres dont le péage avait été concédé, pour la durée de trois vies, à la famille de Bartholomeu Bueno, et, à l'époque de mon voyage, la troisième vie n'était pas encore éteinte (1). Je montrai mon passe-port royal au jeane homme chargé de recevoir le péage, et, après quelques difficultés, il me dispensa de payer, comme on avait fait partout ailleurs. On passe dans des pirogues les hommes et les marchandises, et l'on tient à la longe les chevairs et les marchandises, et l'on tient verser la rivière à la nage. Chaque personne paye 40 reis; les ainimaux chargés, 140 reis; ceux qui ne le sont pas, 80 (ofr. 23, ofr. 75, ofr. 30).

A peu de distance du Corumbà, j avais déjà rencontré une caravane très-considérable qui se rendait à Cuyabá; une seconde attendait, sur le bord de la trivière, que nous cussions passé, afin d'avoir son tour. Je me mís à causer avec le marchand à qui elle appartenait; il me dit qu'elle se composait de soirante bêtes de somme, et que, en outre, al emmenait une donzaino de négrillons de la côte d'Afrique. Il venait de S. Paul et allait à Cuyabá. Il s'attendait à être 'obligé de vendre à de longs termes presque toutes ses mair-

<sup>(1)</sup> Comme on Ia via au chapitre XIV du premier volume du cet ouvrage; Phoneuri d'avoir découver la province de Osya appartieth bien viellement aux deut Bueno; mais il n'en est pas moins vrai que Manoel Correa y avait péncité avant eix. D'Eschweg n'est-point d'accord avec tés histoires quant il place (Pluto Invatillents; 5) l'Expédition du premier Bueno avant celle de Manoel Correa, et qu'il indique celle-ci, qui rémotie à 1670, chimne étant de 1719.

chandises, et il ne croyait pas pouvoir retourner à S. Paul avant deux anis, Des affaires de ce genre sont fort lucratives, sans donte; mais, si elles procurent de grands bedices; ils sont, certes, achetés bien cher. Les Paulistes qui font ces interminables voyages à travers les déserts ont du nécessairement conserver quelque chose de l'esprit aventureux et de la persévérance de leurs ancêtres.

Après avoir passé le Corumbà, je fis encore I lieue pour me rendre au Sitio de Pedro da Rocha (nom d'homme), ou l'on ayait à vendre des malles et un mulet. J'avaissi bien appris, par ma propre expérience, à profiter de l'occasion, dans ce pays ou manquent, les choese Jes plus nécessaires à la vie, que, criginant de ne point trouver de malles jusqu'à Mogimirim, la première ville de la province de S. Paul, j'achetic elles que l'on m'offrait, quoiqu'elles fussent fort chères, et, par là, je me vis forcé d'acheter un mulet qui ne l'était pas moins.

Du Còrumbà au Paranahyba, on ne peut pas compter moins de 25 (egoas.) Dans cet espace, le pays, tantôt montueux, tantôt simplement ondulé, continue à présenter une alternative de bois et de campos, les premiers dans les fonds, les seconds sur les hauteurs et sur les côtes. Le terrain devient très-souvent-pierreux on sablonneux, et alors, les arbres des campos ont moins de vigaeur et se mointent, plus écartés les uns des autres : d'ailleux es cont-toujours à peut près les mêmes espèces. Aussi loin que la vue peut s'étendre, on ne découvée aucune trace de culture, on né voit point de bestiaux dans les plutrages; partiout uce profonde-solitude, la monotonie la plus fatignate. Dans ce pays, if n'existe aucune [azenda (1819); mais, à quelques lieues de distance les tuss des antres, on trouve, sur le jord de la poute,

de misérables sitios toujours accompagnés d'un rancho ouvert de tous les côtés. Les propriétaires font construire ces hangars auprès de leurs demeures pour attirer les caravanes et pour pouvoir débiter leur mais; mais; cette année-là, on ne trouvait de grain nulle part , parce qu'on ne plante absolument que pour obtenir la quantité qu'on est assuré de vendre, et la sécheresse avait dérangé toutes les prévisions. En voyant l'indolence et l'ennui qui se peignent sur la figure des campagnards voisins de la route, il est difficile de se défendre d'un sentiment de mépris. Ces hommes sont d'une pauvreté extrême et ne font rien pour en sortir. Ainsi on voit partout d'excellents paturages , presque partout il existe des terrains salpêtrés qui dispenseraient les propriétaires de donner du sel au bétail, et c'est à peine s'ils possèdent deux ou trois vaches pour avoir un peur de lait. Leur costume consiste, comme celui des plus pauvres Mineiros, en un caleçon de grosse toile de coton et une chemise de la même toile passée par-dessus le caleçon en manière de blouse; les plus riches d'entre enx y ajoutent un gilet d'étoffe de laine.

"Le göur où je quittai le Stito de Pedro da Rocha, je fus estremement faligué par le mouvement de paupières que je faisais sans cesse pour empècher les petites abeilles et Jes borrachados de se précipiter dans mes yeux; j'en fus principalement tourmenté sur le bord d'un petit ruisseau marécageux où j'allai herboriser; si je cossais un instant d'agiter mon moueloir devant ma figure, elle élait aussitôt couverte de ces insectes mâtalbasants.

A l lieue de Pedro da Rocha, je passai devant le Sitio do Palmital (maisonnette du lieu planté de l'almiers), qui se composait de quelques chaumières et d'un rancho; ensuite je pe vis plus d'habitation jusqu'à l'endroit où je ûs halte, le Sitio da Posse (maisonnette de la prise de possession).

Là il n'y aveit qu'une misérable chaumière à demi découverte qu'habitait le propriétaire, et une autre presque détruite dont on avait fait une espèce de ranche. La sécherésse était alors si grande, que, auprès de ce triste abri, nous enfoncions dans la poussière, et, à chaque instant, des occhons et des chevaux en faisaient voler des fourbillons autour de nous."

Le Stité da Posse était éccupé par un homme de Minas feraes qui s'y était firé tout récemment. J'avais déjà rencontré beaucoup de Geralistas (1) nouvellement établis dans la province de Goyaz. Ces hommes prétendaient qu'ils avaient quittle leur pays parce que toutes les terres y étaient prises; jarégrité est que, on émigrant ,, ils avaient cherché à se soustraire aux poursuites de la justice ou à celles de leuris créanciers.

Dans In journée, qui sujvit celle où nous couchâmes à Posse, nous ne vimes, jusqu'à la latte, d'autre habitation qu'une pauvre chaumère accompagnée d'un vancho. D'un morne assez élevé, nous découvringes ûns vue immense; mais les vapeurs dont le ciel était chargé nous empéchaient de bien distinguer les objets.

Comme je l'ai dit ailleurs (2), le ciel, depuis le 22 du mois d'août, avait perdu son brillant éclat; un brouillard blanchâtre ôtait à l'atmosphère toute sa transparence, et.

<sup>(1)</sup> Nom qu'en beaucoup d'endroits on donne aux habitants de la province de Minas Geraes.

<sup>(2)</sup> Voyez le chapitre intitule, Tableau general de la province de Goyaz, paragraphe Climat, salubrite.

dans Laprès-midi, on pouvait regarder fixement le disque du solell sans être incommodé. Le 30, jour où je quittat Posse, le tonnerre se fit entendre, et nous vimes de celairs; mais la pluie ne tomba point; nous étions loin encore de l'époque où elle devait commencer.

Nous fimes halte à un sitio composé de quelques maisonnette éparses bâties presque sur les bords d'une petite rivière qui porte le nom de Braço do Verissimo. Cette rivière a été ainsi-appelée parce qu'elle se jette dans le Rio Verisimo (1); elle prend sa source à curiron 8 legoas de cette pettle habitation, à un endroit appelé, m'a-t-on dit; Imbirugu, et n'a-pasam cours de plus de 12 à 13 legoas; elle pàsse pour-très-poissonneus; mais , jusqu'à présent (1849), on la point encore trouvé d'or dans son lit.

Une caravane qui se rendait de S. Paul à Cuyabá se trouvait avec moi au Braço do Verissimo; c'était la troisième que je rencoutrais depuis Meiaponte. On m'avait abandonné une petite charibre dont le devant, entièrement ouvert, servait de rancho. Les sacs de cair. (broaca) (2) qui renfermaient les marchandises de la caravane

(1) l'ecris ce moi de la même manière que Cazal et Luiz d'Alinéourt, et comme on le prononce dans le pays; je crois qu'il ne faut pas admettre l'orthographe de Pizarro, qui a cerit Virissimo.

(2)

E por grupos apinhoados,
Em seu centro estão arreios,
Sacos, couros e broacas.
Fileiras de estecas toscas
No terreiro em frecote se alçam,
Em que estão presas as bestas
Sacidindo seus bornaes.

BACHEREL TEIXEIRA (in Hinerva Bras., 592).

étaient entassés avec ordre entre les longs bâtons destinésà atlacher les mulets. Notre feu avait été allumé à peu-dedistance; celui de la caravane était auprès; et les nègres accroupis formaient un cercle tout autour; fandis que leurs maîtres s'étendaient dans des hamacs qu'ils avalent fait attacher en plein air aux pieux dont était formé le pare au bétail (curral);

La chétive habitation où je fis halte le lendemain porte le nom de Sétio do Verissimo, parce qu'elle est bâtie sur le bord du Rio Verissimo, Cette petite rivière, qui se jette dans le Corumbá, était alors presque à sec; mais elle dévient fort large dans la saison des pluies.

Quoique les vapeurs dont l'atmosphère était remplie diminuassent beaucoup l'ardeur di soleil ; l'air était alors plus chand qu'in ravaité été depuis la mi-mars, et, vers trois beures après midi, le thermomètre indiquait généralement de 25 à 26 Réaupuur : aussi, quand nous arrivions, tout le monde était hanesé, et, lorsque nous aurions eu si grand besoin d'un abri qui pit nous garantir, nous ne trouvions qu'un misérable ranché ouvert de tous les côtés, où nous étions obligés d'enfasser nos effets dans la poussière, tandis que les mulets et les pourceaux en faissient voler des nuaese autour de nous.

Après avoir couché au Sitio do Verissimo, nous nous remines en route. Notis aisons fait 5 legoas, et 1; avait déjà plus de sept heures que nous marchions, par une affreuse chaleur, lorsque nous arrivames au Sitio do Ribeirão (la petite habitation du torrent), où nous devions faire haltoet qui est situé tout auprès d'un ruisseur. Le mourais de faim; j'avais les nerfs daus un état d'irritation très-penible; je me sențais încapable d'aller plus loin. Cependaut, comme ile dit été împossible de placer mes effețt dans les maisoninettes en ruine dont se composait le Sițio de Ribeiriao, José Marianno vouluit absolument me faire faire 2 legoàs de plus et devint fort impertinent, ce qu'il était foujours après une journée fatigante; l'insistai pour que nous restassions à Ribeiriao en nous logeant n'importe où, et nous nous plaçames sur les bords du ruisseau, dans un endroit où il n'y avait pas même le plus pétit ombrage. Le propriétaire du sitio me témeigna beaucoup de regrets de ne pouvoir m'offrir un meilleur, gite, et ¿ dès le premier, instant, je crus reconnaître à ses manières honnètes qu'il niappartenait pas à la province de Goyaz, je ne me trompais porti, c'etait un Mineiro.

Presque partout où j'avais passé ce jour-là et les précidents, le sol est pierreux et de mauraise qualité; cependant il criste, dans les fonds, des terres excellentes, et tous les colons s'accordaient à dire que le mais y rend ordinairement 240 pour 1. C'est à Paracatú que les cultivateurs de ce canton trouvent le débit le plus assuré de leurs régoltes; mais ceste ville est éloignée de 50 legods; il ne faut-pis moins, de douse lours pour sy rendre avec des chars à bœufs, seul moyen de transport, et très-souvent, iprès un si long voyage, le colon a beaucoup de peine à vendre ses denrées.

Au delà de Ribeirao, nous fâmes, pendant toute Ja journée, horriblement tourmentés par les abeilles, les borrachudos, les moustiques, et une espèce de mouche extrêmement petite dont la piqure, qui ne laisse point de traces, brûte comme une bluette de feu; c'était, je crois, celle que, dans les environs de Rio de Janeiro, on appellé mirum (1).

Le défaut d'eau se faisait sentir d'une manière désespérante. Le ciel était toujours chargé de vapeurs, et, malgré cela, il régnait une chaleur seche qui faisait un mal affreux. Sous ces tristes influences, José Marianno devenait insupportable par son humeur et son impertinence. Je n'avais jamais cessé d'être plein d'attentions pour lui; mais il était absolument impossible de deviner ce qui le mécontentait, ou, pour mieux dire, il souffrait et était mécontent de lui-même. Le besoin indispensable que j'avais de cet homme au milieu des déserts que le parcourais , et où il m'eût été absolument impossible de trouver un autre muletier, me faisait supporter ses caprices avec une patience inaltérable : mais l'avais peu de mérite : car le seul motif de cette patience était une nécessité impérieuse. L'homme qui habite les villes fait peu d'attention à la mauvaise humeur de son domestique, parce qu'il a mille movens de s'y

<sup>(1)</sup> Je ne crois pas qu'il faille écrire merohe. - Lorsque, en 1816, je sélourpai à Uba pour la première fois, i'v fus borriblement tourmenté nar un diptère d'une petitesse extrême, dont je ne sus pas le nom et qui, vraisemblahlement, n'était autre que le miruim, Voici ce que l'écrivais alors : « Les mouches, extremement petites, dont il s'agit ne pénètrent « pas dans les habitations; mais, pour peu qu'on reste un instant dans « un endroit bumide sans faire de mouvement, on est bientôt assailli « par des nuces de ces insectes, dont la pique brulante se fait encore « sentir longtemps après qu'on l'a éprouvée. Le jour de mon arrivée « ici , je m'assis , sur le bord de la rivière , pour décrire une plante de « la famille des Violacées, et aussitôt une multitude de ces petits ani-« maux vint me mettre en feu. Je m'obstinai à ne point changer de place a, avant d'avoir terminé ma description'; mais je puis dire que jé souffris « un véritable martyre. La sueur tombait de mon visage comme si « l'eusse fait un violent exercice; ma respiration était précipitée; je « quittai la place plus fatigué qu'après une longue course. »

soustraire; mais c'est un véritable supplice d'aroir sous les yeux, dans fous les instants de sa vie, un visagé triste etrefrogné, et d'entendre sans besse des paroles dures, lors qu'on n'en adresse que de douces et d'honnétes!

... A legoas de Ribeirão, nous fines halle au Sitio do Riacho (la maisonnette du ruisseau), composé de trois ou quatre chaumières qui appartenaient à des propriêtairés différents. Le plus recommandable d'entre eux me reçut chez lui avec beaucopu de home volonté et m'abandonni la príncipale pièce de sa-maison. Je passaí un jour à Riacho pour laisser reposer mes mulets, et j'employai ce temps à herboriser et à mettre de l'ordre dans mes malles, qui étajent pour moi un musée, une bibliothèque et un ménage ambulants.

.— Le canton où je-me trouvais alors n'était pas éloigné de moins de 25 legous de Santa Cruz; cependant il dépendait de cettle paroisse; et, i, josqu'à paranahy fa, qui forme la limite méridionale de cettle dernière, comme celle de toute la province, il n'existait absolument aucune succursale. Autrefois le curé de Santa Cruz faisait, chaque année, je voyage du Paranahyba pour confesser les habitants du voisinage; mais il avait fini par se lasser de s'éloigner autrand de chez lui, et le curé de l'Atlea de Santa Anna, qui; dans les premiers temps, l'avait remplacé, s'était éloigné depuis deux ans (1). Le curé de Santa Cruz avait bien autre chose à faire qu'à songer à ses paroissiens; il s'occupait de commerce; passait pour s'y entendre parfaitement, et, orsque je lui avais fait ma visite; il m'avait entreleni de son négoce comme d'une chose toute naturelle. Cet hoimme

<sup>(1)</sup> Voyez le chapitre suivant,

se conformait aux habitudes de son pays et n'était pas plus coupable que tant d'autres; 'il serait injuste d'adresser, pour des faits semblables, des reproches à tel ou tel individu en particulier; ce sont les mœurs générales qu'il faudrait tacher de réformer. Onoi qu'il en soit , les habitants de ce canton (1819) ne vont jamais à la messe; ils ne recoivent point les sacrements quand ils sont malades; ils sont privés de toute espèce d'instruction religieuse et morale, et, s'ils ont conservé quelques idées de christianisme, ce ne peut être que par des traditions de famille que le temps aura certainement obscurcies (1). La niaiserie et le peu de politesse de ces infortunés ne doivent donc pas surprendre. S'ils communiquent de loin en loin avec quelques hommes, ce qui n'a lieu qu'au temps de la sécheresse ce sont ordinairement les conducteurs des earavanes, leurs nègres et leurs grossiers serviteurs (camaradas); rien ne réveille leur intelligence, rien ne ranime leurs sentiments moraux, rien, pour ainsi dire, ne les relie à la société humaine.

An delà de Riacho, les terres sont très-bonnes, les bouquets de bois (capões) très-multipliés, et , à peu près à 1 lieue du Paranahyba, on entre dans une espèce de foret qui s'étend jusqu'à la rivière présentant partout une végétation très-vigoureuse.

Beaucoup plus près de Riacho, je passai devant la Fazenda dos Cusados (les mariés), d'où dépend un moulho à sucre. Antoùr de cette-habitation sont groupées plusieurs maisons d'agregados qui donnent à ce lieu. l'apparence

<sup>(1)</sup> Il est bien évident que l'état de choses que je peins ici a du changer, sous plusieurs rapports, depuis qu'on a construit une église à Catalão ou dans ses environs, et que ce village a été érigé en paroisse.

d'un petit hamean. Je n'ai pas besoin de dire que' celle du principal propriétaire diffère à peine des autres; elle diffère même fort peu des cases des n'ègres esclaves : de genre d'égalité, général dans cette partie de la province, ne prouve autre chose qu'une égale grossiereté de mœurs. Les caravanes trouvent aux Casados les provisions doint elles ont besoin; mais un début aussi faible n'auruit pas suffi à l'impertance de cette fázenda : le propriétaire envoyait au village d'Aravá son sucre, son tafia et se autres, denrées à dos de mulet; ce voyage ne demandait pas moinsde douze jours (1).

Les Casados sont situés à 1 lione sculement du Rijacho et jusqu'au Paranahiyba, c'est-à-dire dans un espace de 5 legoas, je trouvai encore une habitation de lieue en llene, La fertilité du sol et le voisinage de la rivière, sur le bord de laquelle s'arrêtent souvent les caravanes, auront engogé un cortain nombre de cultivateurs à se fixér dans ce canton.

Au milieu du bois qui borde le Paranahyba et dont j'ai parié tout à l'heure, on avait coupé les arbres, dans un es-

(1) Luiz d'Aliscourt dit (Jenn. 1969, -11) que, do 1818 à 1833, la fuzenda de Cassdos éprova une augmentation sensible, parce que les filse et les filles du propriétaire, s'étant mariés, avaibnt construit buss demoures auprès de celle de leur vieux parc et viviaine un trés-bonn inelt, ligence. Dans le même intervalle de temps, ajonte cet auteur, la populacition des campagnés voisines de la rouis d'était acrue considérablement par des simulgations de Minutions. — C'est à 4 lineux de Casados qu'est simic les village de Castalio dont 1 pi dels parti (voyte not é.g., 2028, la 1938, il a) ya vait encore en cet endroit que quedques colons; en 1823, fis habitants du vioisines étaient dés nombreux et aviseit fuit une chapièle résultants du vioisines étaient dés nombreux et aviseit fuit une chapièle résultant de la comme de de la comme de l

pace de quelques hectares, pour y faire une plantation. Suivant l'usage, on avait mis le feu aux trongs abattus, et ils, était comiuniqué dans la forêt. Je vis des arbres gigantesques, brûlés par le pied, tomber avec fracas et briser, dans leur chute, ceux que le feu n'avait pas encore atteints. Ainsi, pour quelques adquerers de mais, on risque, faute de précautions, de perdre une forêt tout entière; et le temps, n'est pas certainement éloigné où les Brésiliens se plaindront de n'avoit pas de bois (1).

Je ne tardai pas à arriver sur les bords du Paranahyba, et bientôt je quittai pour jamajs la province de Goyaz.

Lorsque j'étais à Uba, en 1816, le propriétaire de cette belle habitation, M. João Rodrigues Pereira de Almeida,

1) Hum dia chegară, incola instino,
Que o suor de ten filho a estrada hanhe,
Que a represente conservatore de conservatore de la comparatore del comparatore de la comparatore de la comparatore del comparatore

MANOEL DE ARAUJO PORTO-ALBORE.

In me sails élevé, il y a déjà longtemps (voyez mon Voyagé dans les proviences de Bio de Jaméro et de Minas Geraes), contre la destrice, ton intempestive des fortèls; mais, il faut bien le dire, ce n'est pas seulement aux Brésiliens qu'on doit faire un reproche de aégliger la couservation des bois; ce tort grave est le résultat de l'impréciyance et de l'égioine, et partout il se trouve des hommes égioistes et imprévoyants. Malgré de sagée dronnances, malgrè les exthertations suille fois trépéregut la visite d'un colonel qui venait de Goyaz, où il avait occupé un poste éminent, et se rendait à Rio de Janeiro. C'était un homme grave, instruit, plein de seus, dont les manières étaient celles de la meilleure compagnie, qui avait voyagé, poséduit-plusieus; langues et parlait-admirablement le français. Nous passames ensemble une dizaine de jours; il me parla beaucoup de la province qu'il venait de quitter, et j'eus soin d'écrire le résultat de nos conversations.

Le séjour de cet officier parmi les Goyanais remontait probablement aux premières années de notre siècle : en transcrivant ses récits dans cet ouvrage, le rendrai un peu moins incomplète l'ébauche que j'ai tâché de. tracer d'une monographie de la province de Goyaz; ils montreront combien sont anciennes les misères de cette province, combien on s'en occupait peu au temps du système colonial, et combien il est à désiere qu'une administration sage et intelligente fasse sortir enfin les habitants de leur apathie et les excite à féconder, par le travail, l'es germes de prospérité qu'une nature bienfaisante a semés autour d'eux.

- « La population de Goyāz, me disait le colonel "", « monte, à peine à 50,000 âmes, y compris les nègres; « Villa Boa, qui en est la capitale, n'a pas plus de 5,000 ha-« bitants. Les terres de ce pays sont excellentes et produi-« sent en abondance du sucre, du café, du coton; mais,
- tées des agronomes, malgré les malheurs qu'ambent les déboisements trep multiplis, on continue, on France, à arrache de forêts qu'il arbitait respecter. Des collines, naguère couvertes de pins, in offrent plus aujourd'hui, dans les Pyriories, que des toulés d'herbes écartes plus unes des matres, et à prine quelques hrousesilles y réparaissent-elles, qu'elles sons aussida arrachées.

« comme on ne peut exporter aucune denrée, les, habi-« tants ne cultivent qu'autent qu'il est indispensable pour « pourvoir à leurs besoins. Ils n'exercent non plus aucune « industrie et , en échange des objets fabriqués qu'on leur « apporte à dos de mulets, ils ne peuvent donner que de « l'or .

« L'espérance d'en trouver a soule déterminé des hommes aventureux à s'enfoncer aussi avant dans l'intérieur « des terres, laissant derrière eux de vastes contrées dé-« sertes et incultes. La faible population du Brésil s'est « disséminée sur une surface immense, tandis que, si l'on « s'était écarté du littoral à mesure seulement que les ter-« res cussent manqué, ce royaume serait incontestable-« ment dévenu riche et Gorissant. Étendue dans une

« res cussein manque, ce royaume serait nomestames ement devenu riche et florissant. Étendue dans uno « grande quantité d'eau, la liqueur la plus forte se falt « à peine sentir. « Les anciens chercheurs d'or étaient généralement des

q. hommes sans fortune, et ils n'ont pas toujours été dé« dommagés de leur peine. Souvent on fait encore à Goyaz
« des dépenses considérables dans l'espérance de trouver
« des richesses, et souvent aussi il arrive que, après bien
« des recherches, on n'est pas plus avancé qu'auparavant.
« Ce sont les noirs que l'on emploie à ce genre de trav vail. Un nègre coûte, à Goyaz, 200,000 reis (1,280 ft.);

« Ce sont les noirs que l'on emploie à ce genre de tra« vail. Un nègre coûte, à Goyaz, 200,000 reis (1,280 fr.);
mais très-peu de gens sont en état de fournir cétte
« somme au comptant : on achète l'esclave à crédit; pen« dant qu'on s'occupe à le former, les intérêts de l'argent
« courent, et, lorsqu'il faut payer le capital, le nègre,
« n'a encore presque rien rapporté; on vend, une par« tie de ce qu'on possède, et chaque jour on devient plus
« nouvre.

se Une des rauses qui contribuent surtout à l'appau« vissement de cette capitainerie est le mépris qu'on y

« fait des liens de la famille. Les mariages y sont rarcé et

« tournés en ridicule, ce qui dérive, sans doute, de l'immoralité des plus anciens colons. Les blancs virent dans

« ils s'intéressent peu aux enfants qui naissent de ces

« unions momentanées et négligent d'augmenter une fortente qu'i solvient laisser à des collèteraux. Leurs mai« tresses, sachant qu'eljes ne peuvent compter sur un

« long attachement, se hâtent de mettre à profit l'ascendant qu'elles exercent sur cux et achèvent de les ruiner.

" D'un autre côté, le sang s'altère chaque jour davan« tage, et déjà l'on ne trouve plus, dans la capitainerie,

« assez de blancs pour remplir les emplois publics.

« Les enfants nés d'unions illégitimes et passagères ne « reçoivent aucune éducation; ils prennent de bonne heure « Phabitude du vice, croupissent dans l'ignorance, ne con-« naissent ni famille, ni patrie, et refusent de travailler, « sous prétexte que le sang des blancs coule dans leurs « veines.

« Il serait essentiel que le gouvernement encourageat se les mariages par des exemptions d'impôts et dégoûtât « du célibat par une augmentation de charges.

« La capitainerie de Goyar est traversée par de grandes « rivières, et la principale d'entre elles, le Tocautins, est « par elle-même d'une navigation facile. Pour donner un « débouché aux denrées du pays, il suffirait de faire con« struire des barques, d'établir, de distance à antre, sur « les bords du fleuve, des espèces de magasius où l'on « pât trouver dés vières, et de placer, dans le voisinage,

- « des postes militaires. Le gouvernement a senti les avan-« tages de ce plan, et depuis longtemps il a engagé les
- « habitants de Govaz à se cotiser pour rendre le fleuve
- « navigable; mais ils sont si pauvres, qu'aucun action-
- « naire ne s'est présenté (1). »

A quelques nuances près, ce triste tableau diffère à peine de celui que j'ai tracé moi-même avec détail. Ainsi, depuis un grand nombre d'années, l'état de la province de Goyaz était déjà à peu près le même qu'en 4819, et les écrits de Mattos et de Gardner tendent à prouver que, depuis, il ne s'est pas amélioré. On a introduit quelques réformes, on a fait quelque bien de détail ; mais il n'est pas à ma connaissance qu'aucune mesure importante ait été prise pour rétablir les finances, faire fleurir l'agriculture et le commerce, donner aux habitants du pays un peu d'énergie, exciter leur émulation et épurer leurs mœurs. Les éléments d'une grande prospérité sont là, je le répète : espérons quelque chose du bon sens de notre espèce, espérons davantage encore du temps et de la Providence (2).

<sup>(4)</sup> Probablement sous le gouvernement de Francisco d'Assiz Masca-

renhas, comte de Palma.
(2) a La province de Goyaz aurait été, dit d'Eschwege (Pluto Bra-« siliensis, 69), une des plus productives et des plus florissantes du « Brésil, si son administration n'avait presque toujours été confiée à « des hommes peu délicats et malhabiles, Sous l'ancien gouvernement; « chaque employé ne songeait qu'à son intérêt particulier, et trop sou-« yent il en est encore ainsi depuis que le pays est soumis à une assem-" blee provinciale. " - A Fernando Delgado , qui fut certainement un homine de bien, succèda MANOEL IGNACIO DE SAMPAIO, auquiel on a fait. des reproches tellement graves (Schifffen, Bras.), qu'il est impossible de ne pas les regarder comme caloumieux. Après la revolution qui donna au Brésil une entière indépendance, Sampaio fut obligé de quitter son rouvernement, et l'on justitue une junte administrative; bientôt

celle-ci fit place à une antre junte, dite provisoire, dont les membres forent nommés par le prince régent D. Pedro l'7; et enfin , depuis 1824, l'administration de Goyaz a toujours été confiée, comme celle des autres provinces de l'empire, à un président et un scerétaire assistés d'un conseil provincial (Mitt. et Lop. DE MOUR., Dicc. Bras., I, 401). - Il est évident, d'après ce que dit Mattos (Itinerario, I.), que, des l'origine, le gonvernement provincial fut fortement entravé par des menées sourdes et par des commérages. L'intrigue est de tous les pays, mals surtont de ceux où l'on connaît peu le travail ; c'est l'occupation des hommes oisifs : aussi semble-t-elle avoir établi son empire parmi les Brésiliens.-Le manque d'hommes capables a dû être aussi un grand obstacle à l'établissement d'un gonvernement sage et régulier dans la province de Goyaz, Les habitants de ce pays, jè le répète encore, sont bien loin d'être dépourvus d'intelligence; mais cette qualité ne suffit pas pour faire un bon administrateur; l'instruction n'est pas moins essentielle, et ce n'est pas sons le système colonial que les Goyanais pouvaient en acquérir chez eux. Un des membres de la première junte était un ecclésiaslique qui mangeait souvent chez le gouverneur et lui servait de jouct. Cet homme me parlait un jour d'une transaction qui me parut peu licite : mais, monsieur l'abbé, lui dis-je, ce serait une simonie ; non, me répondit-il, vous allez voir, et il me récita en latin la série des empêchements dirimants du mariage. - Depuis cette époque, les choses ont malheureusement peu changé. J'ai fait connaître ce qu'était, en 1832, l'enseignement dans le pays de Goyaz ; il paraît que, plus récemment, je dois le dire à la louange du gonvernement provincial, il a été établi à Villa Boa nne chaire de philosophie, ontre celle de latin, et que, de plus, on enseigne la géométrie et le français (Mul. et Lov. Mour., Dicc., 1, 106), Mais une instruction anssi élémentaire ne suffit pas pour former des sujets capables, et, d'ailleurs, il est permis de croire que ce ne sont pas les . maîtres les plus habiles du Brésil qui vout se fixer à Goyaz , puisqu'on a de la peine à trouver des bemmes qui veuillent s'enfoncer dans une province aussi reculée pour occuper des fonctions probablement beaucoup mieux rétribuées que celles de maître de français ou de géométrie (voyez le rapport fait à l'assemblée législative générale do l'empire pour l'année 1846). D'un autre côté, peu de Goyanais sont assez riches pont envoyer leurs enfants à 2 ou 300 tegoas de chez enx, à l'école de droit de S. Paul ou à celles de la capitale du Brésil, et il faut convenir que les parents doivent aussi répugner à mettre entro eux et leurs cufants une ctenduc si immense de déserts. l'après le rapport fait par le ministre d'Etat du Brésil', Joaquim Marcellino de Brito, à l'assemblée générale

fegiajave de 1817 (Retlatrino, etc., il. a) y antil alors que 2 Goyania à l'école de drois de S. Paul, 2 à l'école de métocine de Sins de Janeiro, de l'a l'école de drois d'Olinda, 2 au celleçe de Pedro Segundo de Bio de Janeiro, De tout ceçt et des détais que j'ai donnais dans le ours de cardinage, il faut coultre que, si, depais à décenverte de 60 yar jusqu'il avons jours, les diverses administrations qu'il administration qu'il considération de province out souveiure et les hirst les plus graves, si en a pui les accuser de nessignece, d'impéritée et nême de usabrenation, il fout pourtait reconnaître que les hommes les plus habbes, les plus desireux de faire le bien rencontervois des obstacles, duais moisser d'infélie à vairiere, dans l'éloignement de la province de Goyar, sa population si faible, l'ercessive dissemination de sels habitants, leur cuttème pauvertée l'indolece à laquelle les porte le achieur de l'ind.

## CHAPITRE XXVII.

## ENCORE LA PROVINCE DES MINES. — LES INDIENS METIS DU PARANAHYBA.

Le Paranahyba, limite de la province de Goyaz. - Détails sur cette rivière. - On la passe au Porto Real da Paranahyba. Soldats mineiros. - District privilégié concédé aux Indiens métis, - Insectes malfaisants. - Aldea do Rio das Pedras. Sa position. Ses maisons, Portrait des Indiens qui l'habitent ; leur eapitaine ; leur bistoire ; leurs priviléges. Tous sont eultivateurs ; déhit des produits de leurs terres. Ils sont privés de seconrs spirituels et de tout moven d'instruction. Leur langue; vocabulaire comparatif de cette langue, de la lingua geral et du dialecte de S. Pedro dos Indios; orthographe, prononciation; reflexions sur les altérations qu'a subies la lingoa geral. - Aldea da Estiva. Sa position. Son histoire. Détails sur ses habitants. - Insectes malfaisants innombrables sur les bords du Río da Estiva. - Aldea de Pisarrão abandonné. - Aldea da Boa Vista. Ses habitants. Une fête. Réflexions sur la manière dont les hommes de notre race se conduisent envers les Indiens. - Bonheur des Indiens métis du Paranahyba. - Utilité du mélange des races. Les résultats de ces mélanges. - Pourquoi l'anthropologie est encore une seience si obsenre.

Autrefois, la province de Goyaz s'étendalt. à 54 ou 55 lieues' portugaises de sa limite actuelle, c'est-à-dire jusqu'au Rio Grande; mais, comme le territoire qui se trouve compris entre cette rivière et le Paranahyba fait partie de la justice (pulgado) de Desemboque (1), il suivit le

(1) Le village de Desemboque, situé sur la rive gauche du Rio das

sort de cette justice et de celle d'Araxá, lorsque, au mois d'arril-1816, on les réunit toutes les deux à la province de Minas (1) : alors le Paranahyba devint la limite méridionale de celle de Goyaz.

Le Paranahyka prend sa source dans la comarca de Paranahyka prend su source dans la chaîne qui divise ses eant de ceftes du S. Francisco (Serra do S. Francisco (a Paranahyka). Ses principaux affluents sont le Rio das Velhas, le S. Marcos et le Corumbá, et, quoique les deux derniers viennent de beaucoup plus loin que lui, ils perdent leur nom en réunissant leurs caux aux siennes. De grosses pierres s'élèvent du lift de cette rivière comme de celui di. Paranahyba (5) et empéchent malheureusement qu'elle ne soit navigable. Je ne sache pas qu'on y ait trouvé de l'or, mais elle passe pour être très-proissonneus; cependant il

Velhas, deis a foodation i des Mineiros et est plus sucien qu'arrai. Il puriti que ses habitants, favoriries par la fietilité fort recommée des terres crivioussalets, jouissent d'une certaine aissance. D'Echirege dit (Braz., 1, 59) que, en 1816, on se complate acorez, à Desemboque, que cos missons, et qu'il y avait 181 flararidats dans bout le piagodo, dont la population s'éterait appresimativement à 3,945 individus, sur une surface d'amiron 300 depous acretes— De ceit étones que plararo, qui érrivait en 1822, ait encere placé Desemboque dans la province de Goyar et ne parla que dans une note, et encore cocasimellement, de la réminé de ce village à Minasi— Desemboque a été rigir en ville et comprend, ave son district, fidem Millet et Lopes de Morus (Éric., 335), une population de 5,000 amés, qui tire de granda synatages de la culture des ferres. Le Male se o Componhas (Lieu Pariguagrarieris), etc., ajoutent les mêmes auteurs, fist-commun augrés de Desemboque.

<sup>(1).</sup> Voyez le chapitre intitulé, Le village d'Araxa, etc.

<sup>(2)</sup> PORL, Reise, 1, 242.

<sup>(3)</sup> Youage dans le district des Diamants et sur le littoral du Brésil', 1, 103.

est à remarquer que, si le poisson y mord bien à l'hamecon, c'est uniquement au temps des pluies, ce qui, au reste, a également lien dans toutes les rivières de ce pays (4).

Comme on l'a vu, j'avais déjà passé le Paranahyba en me rendant d'Araxi à Goyaz. A l'endroit où on le traverse pour se rendre de cette province à S. Paul, et que l'on nomme Porto Real da Paranahyba, on est beaucoup moins près de sa source, et c'est déjà une grande rivière; mais l'excessive sécheresse qui régnaît à l'époque de mon voyage l'avait réduit au tiers de sa largeur, ordinaire. Ses deux rives ont pêu d'élévation au-dessus du niveau de l'eau; mais elles sont assez escarpées et couvertes l'une et l'autre de hois d'une végétation assez vigoureuse, On passe cette de hois d'une végétation assez vigoureuse, On passe cette

(1) Dans un livre dont ne peuvent se passer ceux qui veulent connaître l'ensemble de la géographie du Brésil, le Diccionario geographico, etc., les auteurs ont cru devoir changer le nom de Paranahyba en Paranaiva (II, 239), parce que, disent-ils, cette rivière a été appelée tout à la fois Parahiba, Paranahyba, et même Parana. Aux denx endrosts. où je l'ai traversée, je l'ai entendu nommer Parnahyba, qui est évidemment une corruption de Paranahyba, et, comme ce dernier mot a été adopté, avec la senle variante de l'i à l'y, par des hommes qui font autorité, Manoel Ayres de Cazal , Pizarro, Eschwege, Pohl et Mattos, il m'a semblé que je devais le conserver : d'ailleurs les auteurs du Diccionario en ont eux-mêmes donné l'exemple à leur article Corumba. Ces géographes ajoutent que « le Paranaiva patt dans les montagnes qui se trouvent « au sud du ruisseau (ribeiro) Tocantins , affluent du Rio Maranhao.» Je n'ai point visité la source du Paranahyba; mais je crois devoir préférer la version de Pohl, citée plus haut, parce qu'elle est précise et conforme à tout ce que je sais de la rivière dont il s'agit. Luiz d'Alincourt, est plus précis encore que Pohl, car il dit positivement que le Rio Paranahyba a sa source la plus éloignée au nord de la Serra da Marcella, près de celle du Rio Preto (Mem. Viag., 70); mais je n'ose pas admettre cette indication sur la seule autorité de ce voyageur. - Le mot Pàranahuba vient du guarani pararauba, qui signifie rivière allant se jeter dans une petite mer.

rivière sur une espèce de bac fait avec deux pirogues attachées ensemble et sur lesquelles on a établi un plancher; le péage est reçu par deux soldats du régiment de Minas, détachés d'un poste cantonné plus loin, au bord du Rio das Velhas : ces bommes occupent une petite maison bâtie sur la rive gauche du Paranahybe (1819).

L'un d'eux était en tournée; je fus reçu par l'autre avec cette poitiesse qui distingue les Mineiros, et. en particulier les solaits du régiment de cette province. Il voulut absolument me faire partager son souper, et nous parlàmes beaucoup de son pays, que je ne pouvais me rappeler sains un sentiment profond de reconnaissance. Les soldats du régiment de Minas sont, comme je l'ai dit ailleurs, des hommes chojsis qui appartiennent à des familles honnétes, ont été bien élevés et méritent l'a considération qu'on a pour eux.

Le pays que j'allais traverser avant d'entrer dans la provinee de S. Paul, et qui se trouve comfris entre le Rio Paranahya et le Rio Grande, a près de 50 Legoas de longueur. Il forme un district privilégié de 5 legoas de large, qui a ¿té coneédé, comme on le verra tout à l'heure, aux descendants de plusieurs peuplades indiennes et comprend des terres très-fertiles.

Après m'être remis en route (1), je côtoyai la rivière

 Itinéraire approximatif du Porto Real da Paranahyba à la Fazenda dus Furnas :

9 1/2 légoas.

Je dois dire que Luiz d'Alincourt compte 4 1/2 legoas d'Estiva à Boa

pendant quelques instants, traversant les bois qui la bordent. En général, tont le pays qui s'étend dans l'espace de 2 legoas, du Paranahyba à l'Aidea do Rio das Pedras, est boisé en même temps que montueux.

Depuis Santa Cruz, nous étions martyrs des nésectes. Quand nous eûmes passé la rivière, les abeilles ne nous tourmentérent plus; mais, cé qui était bien pis, nous finnes dévorés par des moustiques et des nuées de borrachudos. Si nous étions un instant sans agiter quelque chose devant notre visage, il était aussitôt couvert de ces derniers insectes. Leur piqure cause des enflures et des démangeaisons cuisantes; mais ces mouches n'ont heurensement pas les mêmes habitudes que les moustiques, qui piquent au moment où elles se mettent sur la peau; elles, au contraire, s' promênent longtemps avant de piquer, et on a le plus souvent le temps de les chaser.

L'Aldra do Rio das Pedras, où je-fis halte, après avoir foit 2 legoas, à partir du Paranabyba, a été bât dans un pays boisé, sur le penchant d'une colline, qui s'étend, par une pente douce, jusqu'à un petit ruisseau dont le nome st le mème que celui de l'aldra (Rio das Pedras, le ruisseau des pierres). Ce dernier se compose d'une trentaine de maisons dispersées çà et là. La plupart d'entre elles, couvertes en chaume, ne différent point de celles des Portugias-Brésiliens, et si quelques-unes ont été construites et couvertes avec des feuilles de palmier, comme les cabanes des Corpois (1), elles sont beaucoup plus grandes et plus élevées que est dernières.

Visia et 5 da Paranabyba à Estiva (Mem. Viag., 113); enfia que Josquim da Cósta Gavião (in Marros, Itinerario) en compte 6 d'Estiva à Furnas. • (f) Voyez le chapitre initulé, Let Indiens Coyapos.

A l'exception d'un ou deux individus, je ne vis point dans l'aldea du Rio das Pedras d'Indiens de race pure. A peu prês tous doivent leur origine à un mélange de la race américaine avec celle des nègres (1). Leur peau, beaucoup plus foncée que celle des Indiens, est d'un bistre presque noir; ils ont les énaules et la poitrine larges, le cou gros, fort court et le plus souvent augmenté d'un énorme goître; leurs jambes ne sont point fluettes comme celles des Indiens; leur tête est très-grosse et anguleuse; leur nez est démesurément élargi; leurs veux sont allongés, mais moins divergents que ceux des Indiens de race pure : leurs lèvres ne sont pas aussi grosses que celles des nègres; ils ont de la barbe; leurs cheveux, qu'ils laissent croître; sont très-touffus, fort durs et cependant crépus. Tels sont les traits généraux de ces métis; mais on observe parmi eax des différences individuelles fort remarquables : ainsi ie vis deux ou trois enfants qui, quoique presque noirs. avaient les cheveux entièrement lisses. Quoi qu'il en soit,

(1) Ces métis étaient autrefois designés par le nom de caribocas (Macanary, Ritt, and. Braz, 286). » le ni entendir pronoucrét em on sulle part; cependant il paraltrait qu'il ne s'est pas entièrement perdu, cac Caral til que, des blancs et des abgres médis avec les Peretis, sont issus les mannalucos et les curibocas qui forment le noyau de la population de Carphà Menegraf applique aussi le nom de cohocier in nubme métange, et tent récempent George Gardner, voyageur krès-distingué, l'a pris dans le mâmes seus formet des part pris dans le mâmes seus mont toujeurs part pris dans in maturias seus pour désigner tout individe qui appartient à la rece indiemne; naist out appelait mos Botochos et cachocies mont toujeurs et il était bine cretainement d'area antifection saus auteum métange. Ce sont, saus doute, les caribocas que M. le conate de Suzant indique sous le nomé em militaire indiens (Sacrabocas que M. le conate de Suzant indique sous le nomé de militaire indiens) (Sacrabocas que M. le conate de Suzant indique sous le nomé de militaire indiens) (Sacrabocas que M. le conate de Suzant indique sous le nomé de militaire indiens) (Sacrabocas que M. le conate de Suzant indique sous les mos de militaire indiens) (Sacrabocas que M. le conate de Suzant indique sous les mos de militaire indiens) (Sacrabocas que M. le conate de Suzant indique sous les mos de militaire indiens) (Sacrabocas que Sacrabocas que se militaire indiens) (Sacrabocas que subtens indices ne serialent pas lés mplatres.

il est incontestable que les habitants de l'aldra se rapprochent moins, des hègres que des Américains indigénes, et c'est comme Indiens qu'ils sont considér-s'adans tout le pays. Il est aisé de jugér, d'après le portrait fidèle que je viens de tracer, que ces hommes ont une extrème laideur, et l'eurs femmes ne sont pas plus jolies qu'eux; cependant ils ont tous un air de douceur qui fait bientôt omblière eq que leur physionomie offre d'abord de répoussant. Je causai 'avec plusieurs d'entre eux et leur trouvai plus de sens et de raison que n'en montrent communément les lodiens de race pure, qui ne sont que des enfinsts spirituels. Se fir surtout très-content du espitaine de l'aldra (1); il resta longtemps avec moi, et répondit à toutes mes questions avec heaucoin de politessée de complissance.

D'après les renseignements qui m'ont été donnés par lui et par d'autres Indiens, v'oici quelle à été l'origine de l'aldea du Rio das Pedràs : A l'époque où les Paulistes formèrent, dans la province de Goyaz, leurs premiers établissements, les Coyapós, exaspérés sans doute par la cruauté de quelques-uns d'entre eux, se mirent, comme je l'ai déjà dit, à infester la route de S. Paul à Villa Boa et jetèrent l'épouvaité dans les caravanes. Arronto Pirres, qui avait réduit plusieurs nations indiennes dans le pays de Cuyabà et qui était connu par son intrépidité, fut invité à donner des secours à la colonie naissante: béjà avancé en âge, il ne put se mettre lui-même à la têté de l'expédition; mais, à sa place, il envoya son fils, le colonel Arronto Pirres pa

<sup>(1)</sup> le he me suis malhenreusement pas informé du nom de ce digne Indien; mais il paralt évident qu'il était déjà à la tête de l'aldea lorsqu'y passa d'Eschwege en 1816, et, par conséquent, il devait s'appeler Lzopoline.

Campos, avec une troupe d'Indiéns de plusieurs nations différentes, principalement des Bororós et des Parexís (1). Les Coyapós furent vaincus et traités avec nne affreuse barbarie (2); la route devint parfaitement libre, et, pour la garantir plus sûrement de nouvelles attaques, on donna à Antonio Pires, pour lui et pour sa troupe, le territoire qui s'étend du Rio Paranahyba au Rio Grande, avec la largeur de 1 lieue 1/2 portugaise de chaque côté de la route. Ce fut le local où est aujourd'hui l'Aldea do Rio das Pedras que Pires choisit pour s'y fixer. Le village fut construit, vers 1741, aux dépens du trésor royal (fazenda real), et Pires y eut une maison. Avant cette époque, les Jésuites avaient déjà formé un aldea, composé d'Indiens de la côte, à l'endroit appelé S. Anna; ils voulurent s'immiscer dans le gouvernement de l'aldea d'Antonio Pires; celui-cl: s'opposà à leurs entreprises, mais, pour les satisfaire, il leur soumit quelques Indiens du nord de Goyaz, qui furent réunis à l'aldea de S. Anna. Cependant, après avoir jeté les fondements de sa petite colonie, Pires retourna à Cuyabá et en ramena avec lui les femmes et les enfants de ses Indiens. Il paraît qu'il possédait beaucoup de nègres, et dans ce temps-là les Brésiliens n'étaient point en usage de marier leurs esclaves. Ceux d'Antonio Pires durent naturellement -

<sup>(3)</sup> On a aussi écrit Parests. Parests. Parests Paretys; je conforme mon orthographe à la prononciation nuisté cata le pays can français, Parechis). Il pareit que les Parests formaient utiles pais belles auties de pays de Cupals, mais qu'aujourd'hui il can auties de pays de Cupals, mais qu'aujourd'hui il pareit que pris détreits, si même fis ne le sont entièrement. Les Bortofo, divises plusieurs tribas, étaient plus puissants que les autiess Indiçuis est en même temps plus faciles à civiliser (CAx, Cor., 1, 302; — Piz., Nom., 1X, 101).

<sup>(2)</sup> Pont, Reise, 1, 349.

rechercher les seules femmes avec lesquelles îls pussent avoir quelques rapports, et la population actuelle de l'aldea prouve suffisamment qu'ils ne furent pas mal recus (1). Le mélange, une fois commencé, dut se continuer avec plus de facilité encore entre des nègres créoles et des filles d'Africains et d'Indiennes; et des mariages remplacèrent les premières unions qui n'avaient été que passagères. Aujourd'hui même (1819), il n'est nas très-rare de voir des créoles libres ou des mulâtres venir chercher des femmes dans l'aldea, où le mariage les fait jouir, comme sur la côte (2), des priviléges des Indiens que le ferai bientôt connaître. Avant la réunion des justices d'Araxá et de Desemboque à la province de Minas, l'Aldea das Pedras faisait, comme on sait, partie de la province de Goyaz; ses habitants furent souvent appelés par les généraux de cette province pour aller combattre des nations qui n'étaient point encore soumises, et l'on n'eut iamais qu'à se louer de leur valeur et de leur fidélité (3), Cependant le gouvernement de Goyaz reconnut

<sup>(1)</sup> Les Indiennes, en général, ont un goût très-vif pour les nègres. L'ai déjà signalé ce fait ailleurs (voyez mon Voyage dans les provinces de Rio de Janeiro et de Ninas Geraes, II, 49).

<sup>(2).</sup> Voyez le vol. Il du Voyage dans le district des Diamants et sur le littoral du Brésil.

<sup>(3)</sup> Ce récit et cé que je diria plus tard de Torigine des aldeus voissins de celui du Bie das Pedras rést pas parlitement colorbres un indications succinctes données par Cazal, Pizarro et Pobl; mais il ciait difficile à ces érvisais de savoir cancienent la vérial, tandis que les Indicies qui m'ont communique les renseignements consignés et les teniente des enfants mêmes des plus anciens abbientais rémales des parties mêmes des plus anciens abbientais réalleurs pelos prést pas entièrement d'accord avec Cazal et Pizarro, et ce dernier ne l'est pas non plus avec lui-même, car tandit il place le premier établis-sement des Borors s'à une démi-lieue da, Rio das Velbas, et tandit, et qui est blos certainement une erreur, sur les bords da Rio, Grande qui est blos certainement une erreur, sur les bords da Rio, Grande de l'accordinate de l'accordination de l'acco

mal leurs services y ils furent confiés à des directeurs mischants et oppresseurs, et comme aucun prêtre ne voulait. à ce qu'il paraît, passer sa vie au milieu d'eux; ces pauvres néophytes, dit l'abbé Pizarro, qui avaient embrassé la religion catholique sans la connaître, n'eurent d'autre pasteur qu'un homme qu'on avait contraint de prendre cette charge et qui, loin de pouvoir les édifier, aurait été capable de corrempre mille fois, par ses mauvais exemples, les hommes les plus vertueux (4). Ce n'est pas tout encore : en 1809 (2), on cut la barbare idée de transporter une grande partie de la population du Rio das Pedras, à plusieurs centaines de lieues, sons un climat brûlant, dans le lieu anpelé Nova Beira, où l'on voulait établir un poste militaire (presidio). Les infortunés que l'on avait ainsi enlevés à leurs familles et à leur patrie périrent tous misérablement. et, lors de mon voyage, il ne restait plus dans l'aldea

<sup>(</sup>voyez CAZ., Corog., I, 354. - PIZ., Mem., IX; 104, 222. - POHL Reise, 1, 141).

<sup>(1)</sup> Mem. hist., IX , 104. - ESCHWEGE, Bras., I, 82.

<sup>(2)</sup> Je ne puis m'empêcher de considérer comme tout à fait erronée l'indication de 1796, donnée par Eschwege. Quant à celle de 1811, qu'ou trouve dans Cazal et dans Pizarro, elle est probablement plus exacte que le chiffre de 1809, indiqué plus haut et admis par les Judiens, qui, sas chant mal compter, pouvaient se tromper plus aisement sur les dates que sur les faits. Leur transmigration se rattache (videniment aux plans de navigation dont s'occuperent également Fernando Delgado et son prédecesseur, le comte de Palma (Francisco de Assiz Mascarenhas); mais le premier entra dans son gouvernement en novembre 1809, et il n'est pas très-vraisemblable que, sur le point de se retirer de Govaz, il ait donné l'ordre d'eloigner les ludiens de leur pays, ni que Fernando Delgado ait commandé cette mesure à l'instant même de son arrivée. Cés deux gouverneurs furent des hommes de bien; mais ils ne ponygient connaître : l'immense contrée qu'ils avaient à gouverner : personne n'aurait su les guider; ot ils durent necessairement commottre des erreurs.

que dix-huit ménages. Un événement aussi triste avait ub, acut de la défance aux Bororés : lorsque, en 1816, d'Eschewege fut envoyé dans le, pas, pour fiver les limites de Goyaz et de Minas Geraes, les pauvres Indiens s'imaginèrent qu'on allaf les réduire, en esclavage, mais les colone allemand, les ayant resurés, leur donna une petite fête qui se passa joyeusement, et, lorsqu'il partit, tous les habitants du village lui témoignèrent leur recon-connaissance de la manière le plais fonchante (4).

L'aldea du Rio das Pedras passa, avec les justices de Desemboque et d'Araxá, sous l'administration de la province de Minas Geraes, et voici à quel régime il était soumis à l'époque de mon voyage.

Les Indiens métis avaient à leur tête un capitaine et des officiers subalternes choisis parmi eux, et ceux-ci étaient subordonnés au commandant du Rio das Yelhas, directeur général des différents aldeas situés entre cette rivère et le Paranahyba. Tous les habitants du village étaient exempts de la dime; mais, en cas de besoin, ils devaient servir d'auxiliaires au détachement militaire du Rio das Yelhas, Jusqu'en 4819, leur service s'était borné à passer le bae d'un bord du Paranahyba à l'autre bord. Chacun était appelé à son tour par le capitaine de l'aldea et faisait un mois de service. La rétribution n'était que de 1,500 reis (9 fr. 37 c.) pour le mois tout entier; mais elle était payée avec exactitude.

Les terres des Indiens étaient inaliénables comme celles des indigènes du littoral (2); cependant les Portugais-Bré-

<sup>(1)</sup> Brasilien die neue Welt, 1, 85.

<sup>(2)</sup> Voyez mon Voyage dans le district des Diamants et sur le littoral du Bresil; II.

siliens pouvaient s'y établir à titre d'agregados, avec le consentement, des véritables propriétaires ristifie par les supérieurs, et non-seulement il ne leur était pas permis de vendre le fonds, mais eucore, lorsqu'ils venaient à so rétirre, ils étaient obligés d'abandonner leurs constructions (benifeturio) comme un dédommagement pour le tort que, dans le système d'agriculture brésilien, ils avaient fait àux terres par la culture. Jusqu'en 1819, le nombre des agregados portugais était resét très-petit, parce qu'en trouvait dans le voisinage de l'alded des Jerres aussi bonnes que celles qui en dépendaient et à des conditions beaucoup plus avantageusés.

Tous les Indiens métrs du Rio das Pedras étaient agriculteurs. Chacun d'eux faisait sa plantation séparément, mois le continir était feun de fulfier les paresseux, et, de temps en temps, le directeur, commandant du Rio das Velhas, envoyait un militaire pour visiter les plantations. Coimme l'adaer était sittés au le board de la route, les habitants trouvaient un débit assez facile de leurs denves, et, ce qui prouve qu'ils cultivaient et qu'ils vendaient, c'est que, en général, lis étaient bien velus.

If n'y avait point parmi eux de gens de métier; on ne voyait non plus dans l'alden ni seuda ni boutique, tes habitants acheaient des conducteurs de caravanes (tropeiros) les objets dont ils avaient besoin, ou bien ils faisaient des échanges avecles propriétaires du voisinage en fournissant du fil de coton filé par leurs femmes et des pedus de ceris.

Les Indiens du Rio das Pedras dependaient de la paroisse de Santa Anna, où, comme je le dirai bientôt, était aussi un aldea. On a vu que, dans Porigine, on avait donné à facilité

Les Indiens métis du Rio das Pedras n'avaient conservé aucune des coulumes de leurs ancêtres et vivaient absolutment comme les Brésiliens; cependant, lorsqu'ils conversaient entre eux, ils eessaient de parler portugais, et, ce qui est assex remarquable, l'idiome dont ils se servaient était, sauf quelques l'égères différences, la lingoa geral des Indiens de la côte. Il n'est pas vraisemblable que cette langue fût celle des Bororós et des Parexis, et le capitaine de l'aldea me dit qu'effectivement ceux-ci en avaient une autre; mais les anciens Paulistes parlaient tous la lingoa geral; ils savaient prier dans cette langue, et les Indiens d'Antonio Pires avaient. d'a nécessairement l'apprendre avec lui et avec ses esclaves.

. Je vas donner ici un court vocabulaire de l'idiome parlé dans l'Aldea do Rio das Pedras e les deux aldeas voisins , ceur da Estiva et de Boa Vista , en mettant en regard les nots de cet didime avec ceux de la lingon geral telle qu'on la trouve dans le dictionnaire des Jésuites, et , de plus , ceux du dialecte de cette dernière en usage chez les la diens de la sous-race tupi, habitants de l'Aldea de S. Pedro dans la province de Rio de Janeiro (1).

| FRANÇAIS:   | de l'Addea<br>do Rio das Pedras | des des Jésuites. | de S. Pedro. |
|-------------|---------------------------------|-------------------|--------------|
| Dieu.       | Nhandinhare                     |                   | Tupan.       |
| Soleil.     | Aracu.                          | z. rupana.        | Tupair.      |
| Lune.       | Jacu.                           | Jaev.             | Jacy.        |
| Étoiles.    | Jacutata.                       | Jacitata.         | Jacitata.    |
| Terre.      | Hubu.                           |                   | ,            |
| Homme.      | Apuha.                          | Apyaba.           | Apuava.      |
| Femme.      | Guphá                           | Cunha.            | Cunha.       |
| Enfant à    | la                              |                   | - 64         |
| mamelle.    | Pitangeté.                      | Mytanga.          | Pytanga.     |
| Garçon.     | Curumim.                        |                   |              |
| Fille.      | Cunhatemhi                      |                   |              |
| Fille agéc. | Cunhabuçu.                      | - 2               |              |
| Tête.       | Nhacanga.                       | Acanga.           | Nhacanga     |
| Cheveux.    | Java.                           | Ab'a:             | Java.        |
| Yeux.       | Teça.                           | Ceca.             | Ceça.        |
| Nez.        | Inchim.                         | Tim.              | ltchi.       |
| Bouche.     | Juru.                           | Juru.             | Juru.        |
| Dents.      | Hanha                           |                   |              |
| Oreilles.   | Namby.                          | Namby.            | Namby.       |
| €ou.        | Jaura.                          | Ajuru -           | . Jajiura.   |
| Poitrine.   | Putchia.                        |                   |              |
| Ventre.     | Chuhé.                          |                   |              |
| Cuisse.     | Juna.                           |                   | 11.          |

<sup>(1)</sup> Voyez mou Voyage dans le district des Diamants et sur le titforal du Brestl , II, 8, 293.

| 262           | VOYAGE AUX SOURCES |            |                                         |
|---------------|--------------------|------------|-----------------------------------------|
| Jambės.       | Ituman.            | Cetyma     | . Cetuma.                               |
| Pied.         | Ipuranga,          | Py.        | . lporongava.                           |
| Bras.         | Jua.               | Jyba.      | Juva.                                   |
| Mains.        | Ipo.               | Po.        | Ipo.                                    |
| Morceau de    |                    |            |                                         |
| bois.         | Ulra.              |            |                                         |
| Feuille.      | . Urarova.         |            | 7                                       |
| Fruit.        | Ua.                |            | 11.                                     |
| Cheval.       | Cavarú:            | Cabarú.    | Cavarú.                                 |
| Mulet.        | Cavarú tupic       | hi.        |                                         |
| Tapir.        | Tapiraté.          |            |                                         |
| Cerf.         | Cuacu.             | 190 P      |                                         |
| Petit oiseau. | Ura minim.         |            | 17                                      |
| Chique.       | Tunga.             | Tumbyra.   | Tunga.                                  |
| Rivière.      | Uaçu.              |            |                                         |
| Eau.          | Ug.                | Y'g.       | Yg.                                     |
| Viande.       | Coó.               |            |                                         |
| Poisson.      | Pyrá.              | Pyrá.      | Pyra.                                   |
| Bon.          | Catú.              | Catú.      |                                         |
| Mauvais.      | Iahé.              |            |                                         |
| Joli.         | Puranheté.         | ٠.,        |                                         |
| Laid.         | Yeyayeté.          | 100        | * * · · · · · · · · · · · · · · · · · · |
| Rouge.        | Pyrangaçu.         | Pyranga.   | Pyran.                                  |
| Blanc.        | Manotchi.          | Moretinga. | Morotchim.                              |

Ondigua. Petit. Merim chi-queté. Merimi. Grand. Truceté. Turuçu. Tupichava.

Noir.

Pour l'orthographe des mots qui précèdent, j'ai suivi celle qui a été adoptée par les Jésuites ou , si l'on veut ,

celle de la laŭgue portugaise, en me conformant aux principes (nonces à la suite du vocabulaire de l'Idiome des Covapós (I). Pajouterni que , dans les mois Pague et Jaquetata, la pronoinciation du  $\varrho$  se rapprôche du th anglais; que l'h est généralement aspirée; que l'r-participe du son de l'i; que la pronoinciation du e à allemand ans value dans chuhé, et celle du g allemand dans ug; que le mot hubu se pronoince très-sourdément; que le son des mois chuhé ei tuha est également sourd, et qu'ils sont fort difficiles à représenter par des lettres; enfin que l'on glisse légérement sur le b dans nambie et sur l'a dans ondiqua. Je na ip as besoin de tire que la langue des aldéas est très-guitturale et se parle la bouche presque fermée : ce mode de pronoinciation est, comme on l'a vu silleurs, un des caractères de la reae américaine.

La plupart des mots qui précèdent sont tels on à peu près tels qu'on les lit dans le dictionnaire de la lingoa geraf fait par les Jésuités (2), et dans mon yocabulaire du dialecte de S. Pedro dos Indios. Ce vocabulaire ne contient malheureusement que quelques mots, et le dictionnaire de la lingoa geraf est lui-même assex abrogés, cependent on peut conjecturer que nhandinhara, chué , úiva, urarooa, iabé et ondigua, qui ne se trouvent ni dans l'un ni dans l'antre, font partie de la fangue des Borroés ou de celle des Parecús; le capitaine de l'aldea du Rio das l'edras me l'assura, en particulier, du mot nhandinhara, bleus, si different du mot tumen des Gurariss te des Indiens

<sup>(1)</sup> Voyez le chapitre XXI intitulé, Les Indiens Coyapos.

<sup>(2)</sup> Dictionario portuguez e brasiliano.

de la côte, qui appartiennent également à la sous-race tupi (1), les *Indios mansos* de Vasconcellos.

Je crois avoir fait remarquer ailleurs combien fl est extraordinaire que la langue tupi flingoa geral jou ses différents dialectes fussent parlés dans une immense étendue. de côte, puis qu'avec des modifications cette langue s'étendit, sous le nom de quarani, dans les missions de l'Uruguay, et enfin jusqu'au fond du haut Paraguay (2). Si l'on ne savait de quelle manière elle s'est introduite dans les aldeas du Rio das Velhas, on serait étonné de la retrouver jetée, pour ainsi dire, comme une espèce d'oasis à une très-grande distance, soit du liftoral, soit du pays des Missions; et ce qui, au premier abord, peut surprendre aussi, c'est qu'il v ait bien plus de différence entre le dialecte des aldeas et la langue du dictionnaire des Jésuites qu'entre ce même dialecte et celui que l'on parle à une énorme d'stance du Rio das Velhas, dans l'Aldea de S. Pedro dos Indios. Mais il faut se rappeler que le dictionnaire de la lingoa geral a été composé dans le

<sup>(</sup>i) Il ne faut pas oablier que he nom de tupir u'était réellement celin d'acueun antion, mais un sobrique, Injurieur par lequel les Indiens sauvages, Tapuyas, d'signaient cett de la côte (Voyinge dans le district des Iniumants et sur le tittorat du Breist, II, 1922). Par l'e mot înțai, les Tâpuyas préteudaient sans doate ridiculiser les adorateurs de tupan, cest-a-dires, eledor Vasconcellus, de L'Exceldence terrifiquite.

<sup>(2)</sup> Horas dit qu'il n' à pas plus de difference entre le tuple et le guaraiq qu'entre le protugais et le estabilla. Depuis le tense in 0 tivité, les deux dialectes indices aurons peut-être (prouvée de grands changements; mais, à l'aide du portugais, on, pout, sans accune peine, conversers avec les Espaguols, contine j'en ai juit unoi-indune l'privaux peut d'ant plusieurs mois, et, les deux fonaraisis que j'avis emments avec moi des missions de l'Uruguay à lio de Mineto-or pouvaieur pas conirprendre un seu un tiou du tups.

xvi sicele, et, si le temps modifie les lingués que d'immortels écrits sembleraient avoir fixées sans retour, à plus forter raison doit-il s'opécer de grands changements dans les idiomes qui ne sont que parles (1). Ceux qui s'introduisirent peu à peu dans la lingua geral de la côte étatent nécessuirement, colportés por les Paulistes et surtout par les Jésuites partout on elle se parlait, et, de là cette ressemblance beaucoup plus grande que ja fait remarquier entre le dielecte du Rio das Velhas et celui de S. Pedro dos Indios qu'entre ces déraiers et la langue du dictionnaire, en arrière de deux siècles.

Après avoir quitté le Rio das Pedras, je fis 2 lieues portugaises et m'arrêtai à un autre aldea, celui qu'on nomme Aldea da Estiva. Ce dernier se compose sculement d'un rancho, ouvert de tous les côtés, destiné aux voyageurs, et d'une quinzaine de maisons construites sans ordre autour d'une place allongée. Depuis longtemps, je n'avais rien vu d'aussi joli que la position de ce hameau. Le terrain sur lequel il a été bâti s'étend, par une pente insensible, audessus d'une petite rivière appelée également Rio da Estiva, et sur les deux bords de cette dernière est un pâturage lrumide qui , après en avoir dessiné toutes les sinuosités : se perd avec elle dans le lointain. La sécheresse excessive qu'il faisait depuis plusieurs mois avait permis de mettre le feu à ce pâturage; déjà il s'était couvert d'une herbe nouvelle, et il présentait un large ruban ondulé du vert le plus tendre, contrastant à la fois avec les teintes grisâtres des campos voisins et le vert fonce d'une lisière étroite d'arbres et d'arbrisseaux qui bordent la rivière;

(1) Voyez le chapitre XXII de cet ouvrage intitule : U or et les diamants du Rio Clara. L'Aldea da Estiva doit son origine à celui das Pedras. On avait détaché une partie des habitants de co dernier village pour en former un autre au lieu appelé Pisarrão et procurer aux voyageurs une halte de plus. Les nouveaux colons no furent pas contents de leurs terres; l'Aldea de Pisarrão, quoique situé sur-le bord de la route, à une journée ou. 4 legoas du Rio das Pedras, fut blentôt abandonné; une partie de ses habitants se retirà à Estiva, où l'on compte aujourd'hui (1819) onze ménages, et l'autre à l'endroit appelé Boa Visita, dont je parlerai bientôt.

Le copitaine de l'Aldea da Estiva m'avait recu dans sa maison; vers le soir, les habitants du village's y rassemblièrent en revenant de leurs plantations, et je pus les observer à mon aise. Comme ceux de l'Aldea das Pedras, tons sont des métis issus de nègres et d'Indiennes; ils n'out pas une plus joile figure que leurs voisins; mais j'avais rarement vu des hommes plus grands et qui annonçassent plus de vigueur. Je leur trouvai la mème douçeur, la mème politesse, le mème jugement qu'aux métis du Rio das Pedras, lis vivent de la mème manière, parlent aussi la lingoa geral, cultivent également la terre et montrent assez, par leurs vôtements, qu'ils ne sont nullement dans l'indigence. Pendant que j'étais au miliéu d'eux, arriva un cultivateur du voisinage avez quelques muelts chargés de saucisses, de cochon salé, de tafia, de rapaduras (1), et il trouva facile-

<sup>(</sup>f) Les r'apiduras, dont f'ai et occasion de parter plusieurs fois, soot des espèces de lablettes carriere et l'apissès de sucre cuit avec siro (Popage dans les provinces de lis de Janeiro, etc., 1). Ce n'est spe uniquiement au Brésil q'où fabrique des reponduras ; on entre de l'apissès de l'apissès

ment à se défaire de ses denrées, soit en les vendant, soit en les échangeant contre du fil de coton ou des peaux de cerfs.

Sur le soir, j'allai herboriser sur les bords du Rio da Estiva. Pendant toute la journée, j'avis été fort tourmenté par les borrachudos; mais , auprès des eaur et dans les marais, ils devinrent tout à fait insupportables. Quand jerentrai à la maison, j'avais les mains enfless, et, quoique je ne fusse pas resté plus d'une demi-heure debres, j'étais tellement fatigué des mouvements que j'avais faits pour me déborrasser de tant d'ennemis, j'avais les nerfs tellement irrités par leurs piqures cuisantes, que je pouvais à peine respirer; j'étais connne un homme jvre.

Entre Estiva et l'Alden de Boa Vista, dans un espace de 4 legoas, je traversai un pays plat ou ondulé, et toujours des campos brûlés par l'ardeur du soleil.

A 2 legoas d'Estiva, je passai par l'Aldea de Pisarria (1): il se composalt de quelques maisons, d'une petite chapelle et d'un rauche bâti dans un fond, sur le bord d'un ruissean qui porte le même nom que l'aldea; mais tout était désert. Lorsque les habitants, sortia du Rio das Petras, se retirèrent, comme je l'ai dit, les uns à Estiva, les autres à Boa Vista, quelques-uns restèrent, à la vérité, dans le pays; mais ceux-là même raponeèrent à leur aldea et allèrent s'dablir dins le voisinace.

Après être sortis de Pisarrao, nous entrâmes dans une grande plaine sablonneuse dont la végétation se compose uniquement d'une herbe peu éleyée. Au delà de cette plaine,

(1) Eschwege a écrit à torf Bizarrao: il ne faut pas non plus Estive. (Bras., 1, 86). — En adoptant Pisarrão, je me conforme à la pronon de la pr le terrain devient plus rouge, par conséquent meilleur, et les arbres rabougris reparment dans les campos.

Le lieu où je fis hatte est encore une petite aldée, celle de Boa Vista (belle vue) (1) qui, commé je l'ai déjà dit, doit-son origine à une partie des métis que l'on avait tiris du Rio das Pedras, pour peupler le Pisarrao. Stué à À legosa d'Estiva, le village de Boa Vista se compose de huit ou dix chaumières bâtics dans un fond, au hord d'un ruissau très-ràpide. On n'y comptiti, en 1849, que hult ménges; mais j'y vis un très-grand nombre de jeunes gens et d'enfants. Je ne dois pas oublier de dire que les femmes du Rio das Pedras ne sont pas moins fécondes que celles Boa Vista, et, comme les jeunes gens e marient aussitôt qu'ils sont en âge, il est à croire que le vide Jaissé dans la population des aldées par la transmigration du Nova Beira aura bientôt été comblé.

Les Indiens métis de Boa Vista ne sont pas d'aussi beaux hommes que ceux de l'Aldea de Estiva, et me parurent moins civilisés. Aussitôt que l'on cut déchargé mes malles, le raugho du village, sous lequel je m'étais établi, se remplit desfemmes qui mendiatent très-effrontément des colliers et des braéciets, tandis que, au contraire, celles d'Estiva et du 'Rio das Pedràs restent dans leurs maisons, comme les Portogaises-Brésiliennes. La cause de la différence qui existe dans les formes extérieures des habitants de ces aldées échappa à mes moyens d'observation; quant aux différences que je remarquai entre les meurs des uns çt dès autres, elles tensient très-probablement à ve que

<sup>(1)</sup> Le nom de Bog Vista se retrouve, au Bresil, en cent endroits dif-

Boa Vista n'avait pas l'avantage d'être dirigé par un homme de beaucoup de sens, comme chacun des deux antres villages.

Les Indiens de Boa Vista m'offrirent toutes les denrées du pays, ce qui prouve qu'ils ne degligent point la culture de leurs terres. Ils doivent trouver assez facilement le débit de leurs récoltes, car, chez eux, comme à Estiva et au Rio das Pédras, il existe un rancho pour les voyageurs, et la route traverse également leur village.

" l'étais arrivé à Boa Vista un jour de fête. Un des habitants venait d'achever de couper les bois qui, après avoir été brûlés devaient faire place à ses plantations. Chaque cultivateur, à son tour, invite ses voisins à l'aider dans ce genre de travail, et ensuite il les convie à un repas dans lequel on boit beaucoup de tafia et qui se termine par des batuques. Les Indiens de Boa Vista dansèrent toute la nuit, en s'accompagnant de battements de mains et de chants qui les réjouissaient sans doute, mais qui pouvaient paraître à des oreilles européennes plutôt dignes d'un enterrement que d'une réjouissance, « Les habitants primitifs de l'Amérique, dit Eschwege (1), en parlant des Indiens d'Estiva, saisissent toutes les occasions de se divertir. tandis que les nouveaux venus, Européens, s'abandonnent à la tristesse, oppriment ces pauvres gens de toutes les manières et leur envient le peu de joie qu'il leur est permis de goûter, » Amollis, énervés par la chaleur des contrées tropicales, les hommes de race caucasique tombent dans la nonchalance et perdent leur gaîté. Quant à l'oppression dont ils se rendent trop souvent compables envers les In-

<sup>(1)</sup> Bras., 1, 86.

diens, c'est la force substituée au droit; c'est ce que nous offre portout et dans tous les temps l'histoire de notre espèce; on profite de la faiblesse de l'infirme et du vieiflard, et, si la loi n'avait entouré de protection la fortune de l'orphelin, il ne tarderait pas à être dépouillé.

Ces réflexions, au reste, ne sont point applicables aux Indiens des trois aldées du Rio das Velhas (1819), Il est à regretter sans doute que, sous le rapport religieux et moral, ils fussent, pour ainsi dire, abandonnés à eux-mêmes, comme le sont plus ou moins tous les indigence du Brésil; mais, d'ailleurs, je n'ai point vu d'hommes de cette race qui fussent plus houreux qu'ils ne l'étaient alors. C'était à peine si quelques Portugais étaient venus s'établir parmi eux; personne ne les vexait, personne ne troublait leur repos; ils ne payaient pas même la dîme. Ils avaient peu de besoins, point de tentations. Leurs terres étaient excellentes, et un léger travail suffisait pour assurer leur subsistance: avec le coton qu'ils avaient recueilli, ils fabriquaient dans leurs maisons la toile dont ils se couvraient; eux-mêmes faisaient aussi leur poterie; le sel et le fer étaient les seuls objets qu'ils étaient forces d'acheter, et, pour se les procurer, ils retiraient de la vente de leurs denrées plus d'argent qu'il ne leur était nécessaire d'en posséder. Ils vivaient dans une paix profonde et étaient unis entre eux, comme le sont généralement les Indiens; connaissant les avantages les plus réels de la civilisation . ils en ignoraient les maux; ils étaient étrangers au luxe, à la cupidité, à l'ambition; et à cette prévoyance qui poursuit les hommes de notre race et empoisonne le présent pour un avenir incertain: Hélas! tant de bonheur, comme on le verra, devait probablement avoir bientôt un terme.

Ce que je viens de raconter des divers métis voisins du Rio das Velhas prouve que; si j'ai engagé, il y a déjà longtemps; l'administration brésilienne à encourager de tout son pouvoir les alliances légitimes des Indiennes avec des Africains; je ne me suis point permis de le faire sans de valables motifs. J'ai pu dire, on le voir, que par ces mariages on obtiendrait une race mixte qui, moins défectueuse que la race américaine proprement dite, serait plus capable que cette dernière de résister à la supériorité des blanes, qui serait moins en désacçord avec notre état de civilisation, et s'amalgamerail peu à peu avec la population actuelle. Par ce moyen seul, je le répête, on empéchera que les faibles restes des nations indiennes ne soient entièrement-perdus pour le pays dont élèc étaient jadis maîtresses et qui a un si grand besoin d'hommes (1).

L'exemple des métis du Paranahyba achèverait de montrer, si cela était nécessaire, que, chez les hommes éomme chez les animaux, les races, en se croisant, se perfectionnent. Il s'en faut que le métis l'emporte constamment sur les deux races dont il est issu; mais il est toujours supérieur à l'une d'elles, et il paratitrait qu'il l'est à toutes les deux quant elles sont également d'un ordre inférieur. Si les mulattres out tout l'inconsistance de la race africaine; il is se distingunt d'elle; hommes et femmes, par de plus belles formes, et surtout par une finesse d'esprit et une facilité à apprendre qui sont à peine l'apanage des blancs. Les Manalucos (2), bien inférieurs en intelligence aix

<sup>(1)</sup> Voyage dans les provinces de Rio de Janeiro et de Minas Geraes, II, 61, 221.

<sup>(2)</sup> Voyez ce que j'ai dit des Mamalucos dans mon Foyage sur le littoral du Brésil, II, 18. — Voyez aussi Ferdinand Denis, difésil, 40, et

hommes de race caucasique, l'emportent sur les Indiens par les qualités extérieures : souvent les femmes sont charmantes, les hommes sont bien faits, et l'histoire du Brésil atteste assez la force de ces derniers, leur intrépidité, leur audace et la supériorité qu'ils eurent toujonrs sur leurs, ancètres maternels. Descendants de nègres et d'Indieunes, les Curibocas, comme on vient de le voir, s'entèvent an-dessus des deux roces dont ils sont issus, par l'entèvent an-dessus des deux roces dont ils sont issus, par leur consistance, leur bon sens et leur aptitude à une civilisation plus grandei que celle dont leurs parents sont susceptibles. Si l'on pouvait étudier d'une manière commarative les

mulatres nés des négresses si intelligentes et si belles de la Côte d'or, et ceux qui descendent des femmes stupides du Congo ou de Benguela, il est vraisemblable qu'on tronverait quélques différences; mais on ne saurait les découvir au premier coup d'œil. Il n'en est pas de même des Caribocas : non-seulement j'observai parmi eux des différences individuelles très-remarquables, mais les cheveux, toujours crépus chez les mulâtres, sont quelquefois lisses chez des Curibocas, aussi noirs que leurs frères. M. A. d'or-bigny à aussi observé (1) que le mélange des deux races ne produit pas toujours des changements également sensibles. Les cheveux des enfants des nègres et des femmes guarais sont, suivant le même anteur, fantot crépus ; tantôt presque plats, et tandis que, chez les mêmes métis, le néz

toutes les histoires du Brésil.— Je n'ai pes besont d'ajouter que les descoudants des nègres et des Indienties se à appelent point cabres, comles cru un voyageur français (Suz., Soue, 224), Les cabres, et hon rebres, sont les enfants des négresses et des mulátres on des mulatresses et des mères.

<sup>(4)</sup> L'homme américain, 1, 143...

offre à peine un léger aplatissement, celui des habitants du Paranabyba est, comme on l'a vu, démesurément large; les uns et les autres sont plus Indiens que nègres; mais le mélange a embelli les Guaranis et il a culaidi les Bororés.

Notons ces faits singuliers; mais attendons, pour chercher à les expliquer, que nous en ayons encore d'autres du même ordre. Si l'anthropologie est encore si obscure, c'est peut-être parce qu'on a beaucoup trop raisonné sur cette science et trop peu observé.

## CHAPITRE XXVIII.

LA CASCADE DE FURNAS. — LE RIO DAS VELHAS ET L'ALDEA
DE SANTA ANNA. — LE VILLAGE DE FARINHA PODRE. —
PASSAGE DU RIO GRANDE.

Fazenda das Furnas; la cascade qui l'avoisine.-Insectes malfaisants.-Poussière rouge. - Le Rio das Velhas. - Le détachement cantonné sur le bord de cette rivière. - Droits de douane. - Ordre donné au commandant du détachement de quitter le pays; conséquences de cet ordre.-Un petit tyran,- Aldea de Santa Anna; sa position; ses maisons; son histoire. - Portrait des vieilles Indiennes. - Apathie des Indiens. -DONA MARIA ROSA. Difficulté qu'a l'auteur pour obtenir quelques mots de la langue des Chicriabás. Vocabulaire de cette langue. Elle est éminemment systématique. Un certain mode de prononciation caractérise la race américaine. - Description d'nn paysage. - Passage du Rio das Velhas. - Pays situé au delà de cette rivière. - Sitio da Rocinha. - Changements de domicile. - Idées religieuses de Marcellino. - Halte en plein air sur le bord de l'Uberava Verdadeira. Un vieillard. - Une caravane. Goût des Brésiliens pour le commerce. -Journées extrêmement chaudes succédant à des nuits froides. - Tejuco. Inconvénient des ranchos. - Lanhoso. - Aspect du pays situé au delà de ce lieu. - Le village de Farinha Podre, Sa position, Ses maisons. Son églisc. Son histoire. Les terres de ses alentours très-favorables à la culture et aux troppeaux. Son avenir, - José Marianno malade. - L'auteur souffre beancoup de la pique des chiques. - Les cultivateurs de Farinha Podre. - Pays situé au delà de ce village. -Guarda da Posse. Moyens curatifs. - Pays charmant sitné au delà de Posse. - Le Rio Grande. Ses bords. Leur insalubrité. Comment on le passe. - L'auteur entre dans la province de S. Paul.

De l'Aldea de Boa Vista, je me rendis à la Fazenda das Furnas (l'habitation des grottes), la seule depuis Casados

qui ent quelque importance (1). On y voyait un très-grand rancho; elle possédait un moulin à sucre, et là se fabriquait tout le tafia (cachaça) qui se débitait dans les environs, principalement dans les aldees.

La sucreire de Furnas est située au-dessus d'une vallée profonde où coule le ruisseau qui porte son nom (Riberria das Furnas) et qui est un des affluents du Rio das Velhas (2); elle n'est qui à 1 lieue et demie portugaise de Bon Vista; mais je n'avais pas voult afure une marche plus longue, pour avoir le temps de visiter une cascade dont on parlait beaucoup et qui tombe à quelques ceutaines de pas de l'habitation.

Je pris avec moi José Marianno, et, traversant des bois touffus, embarrassés d'épines, nous descendimes dans le vallon. Parrenus au pied des mornes entre lesquels coule le Ribeirio das Furnas; nous filmes obligés de marcher dans son lit, afin d'éviter l'épais fourré qui couvre ess deur rives. Il avait failu que je me déchaussiasse; mais, peu accoutumé à aller pieds nus, j'avanquis sur-les pierres glissantes et anguleuses du ruisseau avec d'autant plus de peine

(1) Itinéraire approximatif de la Fazenda das Furnas au Rio Grande ; De la Fazenda das Furnas au

|   | Registro do Rio das Veihas, douane 3 legoas. |    |
|---|----------------------------------------------|----|
|   | Sitio da Rocinha, maisonnette                |    |
|   | Uberava Verdadeira, chaumière                |    |
| ľ | Tejuco, habitation                           | v. |
|   | Lanhoso, aldea presque abandonné             | ٠. |
| ٠ | Farinha Podre, village                       |    |
|   | Guarda da Posse, poste militaire             |    |
|   | Rio Grande, rivière                          |    |

25 regeas.

<sup>2)</sup> CAZAL, Corografia, 1, 22

que les puces pénétrantes m'avaient mis les doigts des pieds en très-mauvais état. Après une marche de quelques minules, nous arrivâmes cependant au pied de la cascade.

Là est une espèce de salle formée, d'un côté, par des rochers à pic qui s'étendent en hémicycle, et, de l'autre', par des bois serrés et touffus. Au fond de l'hémicycle, en tirant un peu vers la gauche, le ruisseau se précipite avec rapidité d'une hauteur de 20 braças (44 mètres) (1), en produisant un bruit qui s'entend de très-loin. Ses eaux, dans leur chute, forment une belle nappe blanche et écumeuse, et, en outre, trois jets latéraux moins considérables; elles sont reçues dans un bassin presque circulaire, et de là elles s'écoulent rapidement sur un lit pierreux, encaissées entre des mornes presque à pic et couverts de bois.

Le bassin circulaire où tombent les eaux de la cascadeest entouré d'un gazon épais formé de mousses, de fougères et de Graminées, dont la verdure est sans esse entrétenue par la rosée fine et abondante qui s'échappe de la cascade. Des Begonias d'un rose tendre, une petite espèce de Lobélie à longue corolle d'un rouge orangé, un Gesneria aux fleurs brillantes et cramoistes fleurissent ç at et là au milieu

<sup>(1)</sup> N'ayant point mesuric cotte cascade, l'emprénite à Canal el Pizarro le chiffre que j'indique (20r., 30s. - Amen, 1X, 24s). Eschwege compte esculement 50 pietts, et, comme il 'se servati du pied anglais, qui était deveau une mesure brésilienné, et seranti, sécliement 15°, 235. Il est foir possible que ce aombre soit trop faible; mais, d'un sutre côté, je sersia staté de criorie qu'il y a quedque saggération dans celui qu'andrettet Cazal el Pizarro. Au reste, les trois auteurs que je viesa de citer consusrent à pieu quedques ligines à la joile cazaché de Pizaras, el les deux demirérs, qui n'avaient pas 'eu occasion de la visiter, en parlent, comme on le verra heietid, d'une maulère hasse peu exarde.

de ces gazons. Les arbres qui s'élèvent plus loin forment, comme le l'ai dit, un répais fourré d'une verdure qui me charma d'autant plus que partout ailleurs les végétaux ligneux étaient à demi dépouillés de leurs fenilles et que les pêturages, desséchés par l'ardeur.du soleil, n'offraient plus un'une couleur grisèter.

Derrière la cascade, les rochers, dans le tiers de leur lauteur, à partir du sommet, sont uux, entièrement à pie et laissent apercevoir-leur couleur noirdate à trayers la nappe argentée qui tombe avec fracàs. Au tiers de leur hauteur, ils se creusent pour former une grotte irrégulière et peu profonde, tapissée de fougères; plus basenfin, ils sont encore nus et noirdires comme au sommet. La blancheur éclatante des eaux de la cascade et cette zoue irrégulière de verdure qu'on découvre derrière elle, entre des rochers noirs, produisent l'effet le plus agréable et le plus pitterseure (1).

Les rochers noirs et à pie de la cascade s'étendent à sa gauche, et là, au-dessous d'eux, le terrain s'incline en formant une pente rapide. À l'endroit où celle-ci commence est une rangée d'arbrisseaux serrés les uns contre les autres, qui cachent la báse des rochers, et du milieu de cus arbrisseaux s'élèvent quelques Palmiers dont la tige, aussi

<sup>(1)</sup> Caral dit que des oiseaux de diverses espèces construients leurs unids dans les avijet du procher et léverol leurs petits hardiment et à la vue de tout le monde, malgré le fraces que fait la éascade en se précipiont. Je n'en a jase aperu un seul, «je dout que l'abondante rosse qui tombe sans cesse dans le grotte permette à aucen animil de l'habiter co n'orit, par en description, que l'Eurar o's évé gleatment temple quand di assure que l'eau disparali immédiatement après sa chute, pour se remotirer è quelque distance.

grête que celle des Bambous, se termine par un panache élégant de feuilles recourbées.

Nous sortimes de l'espèce de salle où tombe la cascade, on grimpant, à droite, au inilieu des arbres qui couvrent fe-terrain et en nous accrochant à leurs branches. Ce ne ful pas sans beaucoup de peine que nous parvinmes à l'endroit oû le torrent se précipit.

Tant que nous étions restés au pied de la cascade, nous n'avions été teurmentés par aucun insecte; mais, à peine rentrés au rancho, nous flumes entourés d'une nuée de borrachiudos.

Pour pouvoir rester en place et écrire, il me fallait plus de courage peut-être que pour supporter une douleur vive. Pendart longtemps, nous n'avions pas en à nous plaindre des puces pénétrantes; mais, depuis Santa Cruz, nous en étions assaillis presque partout où nous nous arrêtions: personne, dans ce pays, ne se donne la peine de balayer son rancho, et ces insectes, comme on sait, puljulent dans les noussières.

La route descend dans le vallon où coule le Ribeirao das Furnas, et, en partant de la *fazenda*, j'eus encore le plaisir d'admirer la cascade.

"Au delà de Purnas, comme entre Boa Vista et cette sucreire, la terre est d'un rouge foncé, et, à mesure que nous avancions, nous faisions voler des tourbillons de poussière qui salissaient tous nos vétements. La sécheresse continuait à être excessive, et, à l'exception des gabirèbas (1) et de quelques autres Myrtées, toutes les plantes des campos étaient sans fleurs (9 septembre),

<sup>(1)</sup> Toutes les petites espèces de Psidium à baies arrondies portent

A 2 legóas de Furnas, nous passames par l'Aldea de Santa Anna. Ayant fait encore environ 1 lieue, nous entrames dans un bois assez épais, et, après être descendus pendant quelques minutes, nous arrivâmes au Rio das Velhas et no bureau de douane placé sur ses bords (Registro do Rio das Velhas). Cette rivière, qu'il faut bien se gardier de confondre avec une autre du même nom, l'un des affluents du S. Francisco, prend sa source au versant occidental de la Serra do S. Francisco et da Paranahyba, dans le voisinage de Desemboque, et se jette dans le Paranahyba (1).

A l'endroit où y aboutit la route de Goyaz, elle peut avoir; dans les grandes caux, la mème largeur que le Loi-ret quelques centaines de pas au-dessus du pont d'Olivet, et on la voit serpenter et fuir entre deux coteaux couverts de bois. Lorsqué j'arrivai sur ses bords, de longs bones de rochers plats et raboteux s'élevaient au-dessus de ses eaux et en augmentaient la rapidité. Sur la rive droite était un petit bâtiment qui servait de logement aux militaires du poste (quartel); on voyait autoux quelques maisonnettes, et plus loin, devant l'endroit où l'on s'embarque (porto), se trouvait un rancho destiné pour les carvanes. De l'autre côté de la rivière, on avait aussi construit un rancho, et cit et là s'élevaient quelques petites maisons, parmi lesquelles on distinguait à peine celle de l'employé civil (fiel).

le nom de gabiróbas, et l'on appelle araças celles dont le fruit a la forme d'une poire.

<sup>(1)</sup> Luiz d'Alinçourt place sa source dans la Serra da Canastra (Mem. Viag., 67), Milliet et Lopes de Moura dans les Serras da Pindaliba et da Marcella (Dicc., II, 671). La Serra da Pindaliba seraif, sans doule, une portion de la Serra do S. Francisco e da Paranalyba.

Lorsque j'arrivai, le commandant du détachement, qui avait le grade d'alfrec (sous-lieutenant), était de l'autre côté de la rivière. J'aliai le, trouver, je lui présentai ma portaria et le priai de me donnet la permission de faire décharger mes cflets au quartel. Il me l'accorda de la meilleure grâce du monde, et j'eus enfin le boinheur de loger dans une maison, de passer quelques instants sans être tourmenté par les borrachuos et les autres inscetes.

Le détachement cantonné au Rio das Velhas se composait de dix-sept soldats du régiment de Minas; mais il n'en restait guère que six à huit sur le bord de cette rivière : les autres étaient répartis entre les différents postes des julgados d'Araxá et de Desemboque, tels que le Paranahyba, le Rio Grande, etc. Ceux du Rio das Velhas étaient chargés de visiter les passe-ports des voyageurs, de s'assurer si les caravanes venant de Goyaz n'emportaient point avec elles de l'or ou des diamants, et, en cas de besoin, de prêter main-forte à l'employé civil (fiel). Ce dernier recevait le péage qui s'élevait à 75 reis (46 centimes) par personne et 160 reis (1 franc) par cheval ou mulet. C'était aussi lui qui devait toucher les droits dus sur les marchandises qui allaient de S. Paul à Goyaz; mais, pour favoriser les négociants qui sont si longtemps sans vendre, on leur permettait de laisser entre les mains du fiel une obligation du montant de la somme dont ils étaient redevables : ils s'acquittaient entre les mains de l'administrateur du lieu où ils avaient vendu; ils prenaient un reçu, et, quand ils repassaient par le registro pour retourner à S. Paul, ils présentaient ce reçu et reprenaient leur obligation. On ne faisail. payer au Rio das Velhas que les marchands dans lesquels on avait peu de confiance.

Ayan-la réunion des justices d'Araxá et de Desembôque à la province de Minas, le pays de Goyar s'étendait, comme on sait; jusqu'au kito Grande, qui aujourd'hui s'épare la première de ces provinces de celle de S. Paul. Ce fut donc sur le bord du Rio Grande que, dans l'origine, fut placé le bureau des douanes; mais, à cette époque, les environs de ce fleuve étaient pestifienties et asna habitants, et, à l'exception d'un seul, fous les soldats qu'on y avait comtonnés moururent. Pour cette raison, on transporta la dounne sur les bords du Rio das Velhas; cependant, comme ceux du Rio Grande étaient, lors de mon voyage, moins déserts et moins malsains qu'autrefois, il paraissait qu'on avait envie de rélabili les choses dans leur état primitif.

Il y avait à pelne quelques minutes que j'étais au quar-'tel lorsque-le commandant recut l'ordre de partir avec son détachement pour Villa Rica (Ouro Preto), et de remettre le poste à des soldats de la garde nationale (milicianos) qui devaient venir de Paracatú. Un de ces derniers était déjà arrivé et avait annoncé les autres. Le commandant fut désespéré de ce changement, qui n'avait d'autre but que de faire participer sa troupe à je ne sais quels exercices. Les militaires du régiment de Minas, ainsi détachés à de grandes distances, ne sont ordinairement changés qu'au bout de quelques années (1819); ils forment des espèces d'établissements, et, quand on les remplace, ils cèdent à leurs successeurs leurs provisions et les objets qui composaient leur ménage. Se fiant sur cette coutume, le commandant du Rio das Velhas avait appelé auprès de lui sa famille, qui était fort nombreuse, et, après avoir formé une plantation. il venait d'en récolter les produits; il trouvait dur d'être force de faire, avant le temps, les frais d'un voyage de plus de 100.legous et de tout abandonner sans pouvoir être indemnisé par son successeur, car il allait être remplacé par des gardes nationaux qui, au bont de trois mois, devaient eux-mêmes l'être par d'autres.

- Ce n'était point sans quelque raison que cet officier était mécontent; mais les pauvres gens qui allaient prendre sa place avaient; en réalité, bien plus de motifs pour se plaindre. Tous, en effet, étaient des hommes mariés, gens de métier ou agriculteurs, qui avaient à peine de quoi vivre dans leur maison, et pourtant, sans leur accorder aucune. indemnité de voyage, aucune solde, quoique ce soit pour leur nourriture, on les obligeait de passer trois mois à plus de 40 legoas de chez eux et de faire un service auguel ils n'étaient nullement accoutumés! Ces pauvres gens seront certainement morts de faim, s'ils n'ont pas volé ou si les colons du voisinage ne sont pas venus à leur secours. Cependant la soumission des Brésiliens aux ordres supérieurs était telle à cette époque, qu'aucun des gardes nationaux qui avaient été désignés par leurs chefs n'aura manqué. i'en suis bien sûr, de se rendre à son poste.

Mais quelle triste influence aura eue sur les Indiens ce changement flicheux! Ils dévallent naturellement trouver des protecteurs dans les millières du régiment de Minas, gens bien élevés, pleins de raison, accoutumés à la discipline, étrangers au pays. Les miliciens, au contraire, hommes grossiers, ignorants, imbus de préjugés, comme le sont, en général, les colons de la comarce de l'arcacti, et, de plas, dépendants, par leur triste position, des cultivateurs du pays, auront nécessairement soutenu ces derniers contre les habitants des aldeas. "

Dans les pays déserts où la police devient impossible,

où les tois u'ont presque plus d'action, certains hommes, par leur audace, leur intelligence ou leur fortune, prennent sur leurs voisins un grand ascendant et deviennent de véritables tyrans. Lorsque d'Eschwege arriva, en 1816. dans les aldeas, un de ces petits souverains, dont les ordres avaient souvent plus de valeur que cenx du gouverneur lui-même, soumit au colonel allemand un plan qui ne tendait rien moins qu'à chasser peu à peu les Indiens de leur district, afin qu'on put partager leurs terres entre les Portugais. D'Eschwege repoussa, avec indignation le projet qu'on lui communiquait, et assura l'auteur qu'il ferait tout ce qui dépendrait de lui pour en empêcher l'exécution. Mais le départ des militaires de Minas laissait le champ libre à ce personnage, et, en 1821, les Indiens de la particdu district privilégié, située entre le Rio das Velhas et le Rio Grande, adressèrent une requête à l'administration pour se plaindre de ce que les Portugais, à la tête desquels était l'homme dont je viens de parler tout à l'heure, les chassaient de leurs terres (1):

Comme, en arrivant au Rio das Velhas, je n'avais fait que passer par l'Aldea de S. Anna, j'y retournai le lendemain.

Cet aldea a été bâti dans les campos, sur une colline au bas de laquelle coule un ruisseau dont les eaux voit se réunir au Rio das Velhas; il se compose d'une trentaine de maisons très-petiles, presque carrées et couvertes en

<sup>(1)</sup> Brasilien die Neue Well, 1, 91.— Je ne serais pas fort éloigné de croire que l'on trouverait, dans les villages de France, plus d'un maire ayant quelque ressemblance avec les petits tyrans des contrées désertes du Brésil.

chaume. Les unes sont dispersées sans aucun ordre sur la colline; les autres bordent une place carrée dont l'un des coldse est forme par l'église, qui est très-petite (1). Les mars des maisons sont construits avec de la terre d'un rouge foncé; mais celui du devant est revêtu d'un crépi fait avec une autre terre d'un gris foncé.

Les traditions uniformes des Indiens-Bororós attribuent aux jésuites la première fondation. de l'Aldea de Santa Anna (2), et, suivant les mêmes traditions, ce village fut originairement habité par des Indiens de la côte. A cerx-ci Antonio Pires de Campos réunit, comme on l'a vu plus haut, quelques Indiens Carajás et Tapirajés, habitants des bords de l'Araguaya, au nord de la province (3). Cette po-

- (i) Ici je ne suis point d'accord avec M. d'Eschwege, car il la dit assez grande.
- (2) Il est impossible que cette tradition ne soit pas fidèle, Si, en effet, les jésuites d'avient pas habit le pays; comment les pauvres Indiens du Paranhyba, si ignorants, si étrangers à ce qui se passit dans le monde, auraient-lis pui savoir qu'il avant existé des jésuites? comments se serient-lis avisés d'imaginer une fable qui leur était rédemment plus muisible qu'utile, puisqu'elle tendait à leur ôter tonte espèce de droits sur l'Aldea de Santa Aums.
- (3) C'est Eschwege qui donne ces noms (Irrax. 1, 87), et hien certainement lites tenait des Indiens; cir il a impirint son journal tel qu'il l'a circit sur les lieux, til est évident qu'il in à fait accune récherch historique. I de, par questjeuxt, je trouve entre une preure de la vérité des traditions du pays; car ses habitants invarient certainement pas connu l'existence des Carajès et des Tapirapés, si œux el u'étaient veuns parmie ent. Ille ent pas, sans doute, dopter les traditions sans extemne; mafs il y a des cas où elles méritent certainement plus de confiner que des récits écrits légérement ou aver partialité. L'historie de l'inconfi-dencia (révolte) de Minas, que l'ai tracée d'après les traditions des Mineips les plus ciferies, doit, je crois, être considérer connie étant plus digne de foi (Voyage dans les provinces à Rio de Jinnéro, che., 1, 2021 une celle qu'à imprime Sendre ve conseillant des pièces office.

pulation mélangée mourut, se dispersa ou se fondit parmiles descendants des Bororés, et, en 1775, on la remplaça par un certain nombre de Chicriabás, nation qui vivait dans les déserts du Parannán et s'était étendué jusque surles rives du S. Francisco, dans la partie septentrionale de Minas (1).

Lossque j'arrivai à l'alda, les hommes étaient tous dans leurs plantations; je n'y vis que des femmes. La plupair me parurent de race américaine pure ou presque, pure. Elles ne portaient rien sur leur tête; tout leur vêtement consistait én une jupe et une chemise de coton fort sale; la chemise manquait même à plusieurs d'entre elles. Ces femmes, sont très-fécondes; mais un très-grand nombre d'enfants merrent probablement faute de soins.

Rien n'est hideux, à mon avis, comme une Indienne qui a passé le temps de la jeunesse. Qu'on se figure un cou

cielles fournies par les juges des malheureux qui furent condamnés dans cette circonstance. — Je dois faire observer, afin d'éviter toute confusion, que, en indiquant la patrie de ces deux tribus, Eschwege a écrit Ursquay pour Araguaya.

(1) On a vu ailleurs que les aventuriers panlistes qui, ûn pen avant. 1712, se répandient sur les brots du libé de, Francisco, an-dessas ou au de-ssous du Capió de Gleto, à enviren 11 legoca du village de Con-tecndes, dans la province de Minas, y trouvèren des indies qui appar-tenaient à la nation des Chicriabis en Xicriabis (voyer mon Poquege dans les provinces de Rios de Juneiro et Minas Gerea, 11, 398), Pi-tarro et Canal (crivent Checriabis; jon essis si ce nom a été nsité antra-fois quedepe nart, mais a millieu de ce pieuple ult-inhem on dit Chi-criabis, et c'est ce même nom qui me fut donné, sur les bords du S. Francisco, par Percellent capitaine Cleté, dont les traditions de familier remontaient à un siècle. Eschwege, qui a visité comme moi l'Aldes de Santa Anna, ràdopte pas non palus le mot Checriabis, et, s'il férit Xig-grataba, cela tient, sans doute, à ce qu'il était préoccupé de Fereur qu'il a vasité comme nou avait comminse plus anchementeur, le adméniate Cope pour c'Oppar. des court, une énorme lète, un nez épaté, une grande bouche, des joues crouises dont la pommette est très-prodminente, un teint enfumé, enfin une forêt de cheveux noirs et durs qui, presque hérissés au-dessus du front, retombent en longues méches sur le derrière et les côtés de la tête, et l'on aura à peine une idée de la laideur de ces pauvres créatures, laideur que ne déguise aucune apparence de parure.

Beaucoup moins mélangés que les habitants du Rio das Pedras, ceux de Santa Anna ont, à ce qu'il paraît, conservé tout le caractère des Indiens. On a, me disait le commandant, beaucoup de peine à les faire travailler, et souvent leur apathie les réduit à souffirir de la faim. La culture des terres est un travail de prévoyance, et les Indiens n'en ont point; leurs dispositions naturelles, qui les portent à vivre au jour le jour, presque comme les animaux, en font nécessairement des chasseurs ou des pêcheurs.

La langue des Chicriabás ne se parle' déjà plus dans le village de Santa Anna; cependant, lors de mon voyage, ello-était encore sue de quelques-uns de ses habitants. Le commandant du Rio das Velhas, auquel je témoignai le désir d'avolr quelques mots de cette langue, me dit que je ne pouvais mieux faire que de m'adresser, pour cela; à une femme appelée Doxa Maria. Rosa, qui surpassait en inteligence tous ceux de sa nation. Lorsque j'arrivai à l'aldea, un blanc qui y demeurait depuis trois mois m'offrit de me conduire chez cette femme: c'était un de ces vagabonds (cadios) qui, pieins de jeunesse et de force, passent leur temps dans l'oisiveté et vivent aux dépens des autres. Dans une chaumière qui n'avait pas d'autres meubles que quel-ques bancs de bois, mais qui, d'ailleurs, était d'une, pro-

preté extrême, je trouvai une Indienne d'une quarantaine d'années, encore fraîche, pleine d'embonpoint et de santé. qui filait du coton. Bien différente des autres femmes de l'aldea. Dona Maria Rosa était vêtue très-proprement: elle portait une jupe d'indienne, et ses cheveux étaient enveloppés dans un mouchoir de madras. Elle me recut avec beaucoup de politesse; mais, pendant longtemps, elle s'obstina à soutenir qu'elle avait entièrement oublié sa langue. Cela n'est pas possible, lui dis-je; car vous l'avez parlée, il n'y a pas encore trois ans, devant le lieutenant-colonel d'Eschwege. - Dans ce temps-là, je me rappelais encore quelques mots; mais, aujourd'hui, j'ai tout oublié. Comment savez-vous, d'ailleurs, que j'ai parlé ma langue devant le lieutenant-colonel?-Parce qu'il l'a raconté à plusieurs personnes. - Vovez comme mon nom court le monde, et, s'il arrive quelques malheurs à l'aldea, c'est moi que les autres Indiens en accuseront. Pourquoi voulez-vous donc absolument connaître ma langue? - C'est uniquement par curiosité : c'est par le motif qui vous a portée vous-même à me faire des questions sur différentes choses que vous ignoriez encore. - Ce sont là de ces raisons par lesquelles les blancs trompent les pauvres gens comme nous. Je sais la vérité, Un de mes compères, qui était hier au poste, m'a dit qu'on y avait beaucoup parlé de moi et que l'on voulait s'assurer si je parlais encore la langue, pour ensuite m'emmener bien loin; mais je ne sais rien et ne dirai rien. - Voyant que toutes mes peines étaient inutiles, je montrai un collier de fausses perles et je promis de le donner si l'on consentait à parler. Le collier fut trouvé charmant, et je vis qu'on en avait la plus grande envie. On se défendit cependant encore pendant quelques minutes, et ensuite on me

demanda à me parler en particulier. Nous sortimes sur la place, et Dona Maria Rosa me dit qu'elle voulait bien m'apprendre quelques mots de sa langue, mais à condition que ce ne serait pas devant le Portugais-Brésilien qui m'avait conduit et que personne n'en sanrait rien, Étant rentré dans la chaumière, je fis encore quelques instances pour la forme et je finis par dire que, puisqu'on ne voulait pas avoir pour moi la moindre complaisance, l'allais m'en aller et que j'emporterais mon collier. Débarrassé du Portugais par cette petite supercherie, je retournai chez Dona Maria Rosa, qui me témoigna encore les mêmes inquiétudes et la même défiance. - Mais, hui dis-je, si vous avez quelque chose à craindre, ce n'est pas de moi, qui suis encore plus. étranger ici que vous-même. Ma prononciation, mes traits, la couleur de mes cheveux vous montrent assez que je ne suis point portugais : que puis-je vous faire dans un pays qui n'est pas le mien et où je n'aj aucune autorité? Dona Maria Rosa se décida enfin à parler; mais toujours à condition que je n'en dirais rien à personne, et , lorsque quelque autre Indienne s'approchait de la chaumière, elle s'interrompait, afin, me répétait-elle, que, s'il arrivait quelque malheur à l'aldea, ses compatriotes ne l'en accusassent point. Cette petite scène, que je rapporte icl avec la plus grande fidélité, prouve combien les pauvres Indiens se méfient des Portugais, et il faut convenir que tout ce qui s'est passé depuis trois siècles montre qu'ils sont loin d'avoir tort.

Aux vocabulaires indiens que j'ai insérés dans mes différentes relations, j'ajouterai encore ici celui de la langue des Chicriabas:

## DU RIO DE S. FRANCISCO.

| stacró.                | 4 100                                                                                                           |
|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ua.                    | 4,500                                                                                                           |
| uaitemuri,             | NAC                                                                                                             |
| tica.                  | "A. 6" 90 P                                                                                                     |
| ku.                    | The last                                                                                                        |
| peu de l'eu français.) | -                                                                                                               |
| ambá.                  | L I                                                                                                             |
| ard.) '                | ALC: THE                                                                                                        |
| picon.                 |                                                                                                                 |
| aïcuté.                |                                                                                                                 |
| debá.                  | 177                                                                                                             |
| aimaman.               |                                                                                                                 |
| oradjoïca.             | 2 000                                                                                                           |
| oradjura.              | 10                                                                                                              |
| oïpredé.               | 10 Sec.                                                                                                         |
|                        | iia. uaitemuri, tica. ku. ku. peu de l'est français.) ambá. 'picon. aicuté. debá. aimaman. oradjořca. òradjura. |

Tète, dacran.

(An, dans ce mot et les autres, a un son sourd intermédiaire entre a et an français,).

Cheveux, dajahi.

datoman ...

| Nez,      | daseri.   |
|-----------|-----------|
| Bouche,   | daïdaua.  |
| Oreilles, | daïpocri. |
| Poitrine, | daputú.   |
| Ventre,   | dadu,     |
| Bras,     | dapá.     |
| Pied,     | daprá.    |
| Mains,    | dajipera. |
| Cheval,   | soujarí.  |

Yeux,

Cerf,

(O très-sourd.)

Tapir,

(O très-sourd.)

## VOVAGE ABX SOURCES

Chique, cracutí.
Poisson, tupe.
Plume, sidarpi.
Viande, ponnhi.

(Prononcez comme s'il y avait, en français, pongni.

Arbre, odé.
(Prononcez l'e comme l'é fermé français

Fruit, decran.

Ecorce d'arbre, odéu.

Grand, aimoapté.
Petit, aïcuté.

Joli, dapside.
Rouge, oïpredé.

Après avoir écrit ces mots sous la dictée de Dona Maria Rosa, je les lus tous devant elle, en la priant de m'indiquer ce qu'ils voulaient dire en portugais, et, comme elle m'en donna la signification telle que je l'avais d'abord écrite, je ne puis avoir aucun doute sur leur exactitude (1).

(1) M. d'Eschwege à laistré, dans le Brasilien die neue Well, un petit voerbulaire qui lui à 1ét également communique par Dons Maria Ross. Les différencies qui se trouvent cutre le sien et le mien ne sont en partie qui paparentes et provinement exclusionent de la praconosition ellenande. Ainsi M. d'Eschwege écrit d'Aipagri et d'Aipagri, au lieu de dripocri et dairieri, craignant, sans doute, de tomber dans la faute qu'il n'auit faite on écrivent collearase et Goige 1 pour foileatrese et Goige; s'il rend par ang les sons quo j'exprime par an, c'est que les Allemands nont pas d'autre morpe nour priedre la premonciation de notre an; senfi, comme Pohl, il emploie les lettres sel quand il veut exprimer un son semblable an j français on prutagis, parere que ce dernier son une se retrouve pas dans la langue allemande, étc. Le moi atomong, que d'Eschwege indi-que pon rentre, differ sinquibirement, il est via, de datuq que j'ad.

Comme pour tons les autres vocabilaires que j'ai publiés jusqu'à présent; je me sers lei de l'orthographe portugaise; plus simple que la nôtre, plus conforme à la prononciation et qui pelnt mieux certains sons appartenant aux dialectes indicies, tels que les voyelles nasales représentées, en portugais, par im, um, co, etc. (1).

La langue des Chloriabás, comme celle des Coyapós et toutes les autres langues indiennes, se prononce de la gorge, la bouche presque fermée et sans remure sensiblement les lèvres. Il est fort remarquable que tant d'idiomes, absolument différents les uns des autres, se prononcent tous, sinon dans les détails, au moins dans leur ensemble, d'une manière uniforme. Une foule de circonstances peuvent avoir déterminé les différences qui existent entre les langues des diverses peuphades indigènes, et, si ces mêmes circonstances n'ont point également influé sur la prononciation de ces langues, e'est sans doute que celle-cl est, chez la race indienne, le résultat de quelques manores dans la structure des organes de la voix, comine d'autres nuances caractérisent d'une manière générale la physionomie de toute cette race.

On ne peut juger une langue par une quarantaine de mots; cependant le petit nombre de ceux de l'idiome chicriabà que j'ai transcrits plus haut semblerait prouver qu'il est éminemment systématique. En effet, les expressions qui représentent des idées de même ordre commencent ou

mets, comme d'Anhocutsi diffère de daputu; mais l'épreuve que j'ai faite et que j'ai rapportée plus haut ne me permet guère de croire que j'ai commis quelque erreur.

(1) Voyez ce que j'ai dit à ce sujet au chapitre XXI intitulé, Les Im-

finissent de la même manière. Les mots aïcuté et aïmoapté, qui indiquent la grandeur, commencent par ai et se terminent par té; ceux qui qualifient la beauté et la laideur finissent par dé; les mots qui représentent les parties du corps commencent tous par da (1). Les syllabes orad sont tout à la fois les premières du terme dont on se sert pour désigner l'homme blanc et de celui qui désigne le nègre; la syllabe dé se trouve à la fin du mot odé, arbre, et revient dans tous les mots qui expriment les diverses parties d'un arbre. Le mot uaîtemuri, étoile, est évidemment un composé d'ua; lune; la syllabe ku revient à la fin des deux mots kuptaku et uku, qui, dans le vocabulaire de d'Eschwege, désignent de grands animaux, le premier un bœuf; le second un jaguar; enfin les mots amiotsché et notsché du même vocabulaire (probablement pour amiotje et notié), qui finissent également par otsché ou plutôt otié. s'appliquent à deux végétaux comestibles, le premier à la banane, le second au mais.

Il était presque nuit lorsque, après avoir quitté Dona Maria Rosa, j'arrivai à la douane. J'allai me promener sur le bord du Rio das Velhas. Je pouvais encore découvrir le

<sup>(1)</sup> M. d'Excluyege écrit cess mois par un d'avec une apostrophe sujuid'aune mijuscule, par eximple d'Agrap, d'Apport, i c, par conscipient, il est clair qu'il à considére comme un article le lettre întiale; mais, dans ce cas, la singularité que je siguale existerait toujours, posique alors les mots qui désignent les diverses parties du corps commenerarient tous par a. On dira pout-lêre que c'est la syble de 26 toutcutière qui doit être l'article; alors je demanderai comment il se fait que Dona Maria Rosa ail dicité aver le l'article les seals most qui expriment les parties du corps, et qu'elle l'ait préquite exactement la motre anomalisera il se fait, cent, qu'elle ait propoduit exactement la motre anomalisera dictant à d'Eschwege, et, trois ana plois tard, en me dictant, à moimème.

paysage que j'ai décrit plus haut; le temps était couvert, un calme parfait régnait dans la nature; et j'eus le plaisir d'entendre anocre une, fois cette voir conluse du désert qui ne résonne que dans les bois vierges et sur le bord des grandes rivières. L'eau mugissait avec monotonie en s'úchappant entre les banés de rochers; à ce bruit de nombreuses eigales mèlaient leurs chants aigus, plusieurs espèces de batraciens faisaient entendre à la fois leurs divers coassements, et, au milieu de ces sons variés et confondus, des engoulevents (caprimulgus) laissaient distinguer bien clairement les syllabes coriangou, qui leur ont valu le nom qu'ils potent dans le pays, (coriangu).

Ayant passé un jour au Rio das Velhas, je voulus me remettre en route; mais il fallait d'abord traverser cette rivière : les hommes la passent dans d'étroites piroques, et l'on force les chevaux et les mulets de se mettre à la nage. Cette ennuyeuse opération me prit un temps considérable, et, ce four-là, ie ne pus faire que 4 l'ieue portugaise:

Je traversai d'abord l'étroite lisière de bois qui borde le tito das Yelhas, puis l'entrai dans des campos où le terrain, d'abord montueux, finit par n'être plus qu'ondulé. Tout ce canton n'est pas fort éloigné de deux villages importants, Araxá et Desemboque; les pâturages y sont excellents, et l'on assure que, à 5 legoas du lieu où je fis balte, il existe des caux minérales semblables à celles d'Araxá (1), On ne doit donc pas s'étonner que les Portugais et le petit tyran dont j'ai parlé enviassent ce coin de terre aux Indiens; mais on a le cœur serré quand on songe

<sup>(1)</sup> Voyez le chapitre XII intitulé, Le village d'Araxa et ses eaux minérales.

qu'on ne veut pas même laisser quelques lieues à ces hommes qui furent; il y a si peu de temps encore, les maîtres de l'Amérique entière.

Pour la première fois depuis plusieurs mois, il était tombé un peu de pluie la veille de mon départ du registro (12 septembre); aussi, pendant la lieue que je fau delà de cet endroit, je fus beaucoup moins incommodé de la poussière que je ne l'avais été les jours précédents,

Je fis halte à une petite maison que l'on appelle Sitio du Rocinha et qui est située dans un fond, au-dessus d'un ruisseau du même nom (Ribérirà du Rocinha, le torrent de la petite plantation) (1). Ce ruisseau prend sa source, m'a-t-on dit, à peu de distance du sitio et se jette, auprès de la douane, dans le Rio das Velhas. Aux environs du sitio, on le voit tomber successivement sur plusieurs plags de rochers; il forme ainsi une très-jolie cascade qui peut avoir, par appròximation, de 20 à 25 pieds; ensuite il fuit, entre des bois, dans un ravin ctroit et assez profond.

José Marianno était arrivé avant moi à Rocinha; on lui avait permis de s'astaller dans la grange, et je trouvai mes malles et mes effets placés sur des épis de mais, où le moindre mouvement les faisait remuer. Je ne fus pas

<sup>(1)</sup> Ce nom, comme on peut le voir dans ma première relation (I, 80 et quiv.), est celle de plusieures des babilations, vendra ou varnénde el la grande route de Rio de Janeiro à Minas (Roichha da Nagra, Rocinha de Sindio Perira, Rocinha de Sindio Perira, Rocinha de metale qu'il se soit multiplé; ear un grand nombre d'établissements ont dê mecsasiemente commencer jar une pelite plantation. In voyageur moderne a tetrouvé (Stainstr., Sour.) le nom de Rocinha à Minas Noras, prêt la Serra do Grant Magol, sur Jaupelle auturn voyageur n'avait, si je le met trompe, donné-de détails avand lui; mais, au lieu de Bucinha, il a étrit Rocinhai, mon qui n'appartient par la la l'appartient pro Volgagie.

aussi mal logé; le propriétaire du sitia, qui était fort honnête, laissa mettre mon lit dans sa maison.

Cet homme, établi peu de temps auparayant dans les environs du village de Bom Fim, était venu, ie-ne sais à quel titre, se fixer parmi les Indiens; il trouvait, me dit-il, plus avantageux d'habiter ce, canton, où le débit des denrées est plus facile qu'à Bom Fim, le sel moins cher et les pâturages excellents. Il avait eu raison, sans doute, de quitter son premier domicile; mais, dans l'intérieur, il n'est pas un très-grand nombre de cultivateurs, surtout parmi les pauvres, qui , pour un motif quelconque, n'aient : transporté leur établissement, au moins une fois, d'un endroit dans un autre, et souvent à des distances considérables. Cette inconstance n'est point particulière aux Brésiliens; tous les hommes sont mécontents de leur sort, et, si ailleurs on ne change point de place comme au Brésil, c'est qu'on ne peut pas changer, parce que toutes les places sont prises (4).

• A peine étais-je arrivé au Sitio da Rocinha, que la pluie commença à tomber; elle continua le lendemain, et je ne pus partir. Nous n'entrâmes réellement dans l'hivernage qu'une dizaine de jours plus tard; mais ces pluies étaient le premier signal du révelt de la nature: les oiseaux et les

<sup>(1)</sup> Ces pent-être de ces changements de domicile, dejà indiques dans un premitire rélation, que vent pater un voyageur français Inserque, dans un passage de son livre dout on s'est heaucoup plaînt à Rio de Jaierie, il semble chercher à faire creite que les Mineires amhent une vie nomade, à peu près semblalle à ecfle des Bédouius su des Trajeras (Ariarrez, 1887, 158. – SEL, Nouz, 209). M. d'Eschwege, on général extrémement sépère pour les Brésiliens, l'est eucore plus, sur ca point (Brazt, 1, 15,00), que le voyageur francais.

mammifères allaient quitter les fonds où ils se tensient, eachés et se répandre dans toute la campagne; des insectes brillants devaient bientôt orner les forêts; les campos grisâtres et desséchés allaient reverdir, les arbres échanger quelques feuilles rarse et jaunêtres contre une parure nouvelle; j'allais revoir des fleurs. Mais ce voyage devenait si pénible, il-était accompagné de tant de tracasseries, que je restai presque insensible à la certitude du changement qui était sur le point de s'opérer. J'avais cruellement souffert de la sécheresse; je devais souffrie neorre davantage des pluies qui augmentent la difficulté des voyages.

Pendant la journée que je passai au Sitio da Rocinha. mes gens profitèrent, pour chasser, de quelques intervalles de beau temps, et trouvèrent beaucoup de perdrix et une grande variété de petits oiseaux. Mon tocador Marcellino avait déjà parcouru tout ce pays; il faisait alors partie d'une folia (1) qui avait quêté pendant huit mois pour une sête du S. Esprit. Il me raconta que lui et ses compagnons avaient passé un jour à l'Aldea de Santa Anna pour faire blanchir leur linge, qu'un soldat du noste avait voulu les arrêter sous prétexte qu'ils étaient des voleurs. mais qu'il s'était noyé deux jours après. Le divin Esprit-Saint, ajouta très-judicieusement Marcellino, est un saint qui ne pardonne nas. Ces paroles suffiraient pour montrer combien est étrange l'idée que les hommes d'une classe inférieure se font de la religion catholique, et combien il serait nécessaire qu'on leur donnât quelque instruction (2).

<sup>(1)</sup> Voyez le chapitre XXIV initulé, Commencement du voyage de la cité de Goyaz à S. Paul. — Le Bato Grosso, etc.

<sup>(2)</sup> Personne, en France, ne tiendrait le même langage que le bon Marcellino. Mais, quoiqu'on y répande l'instruction avec untant de zèle

Le pays compris entre Rocinha et la halte voisine est plat et découvert. En le traversant, je fus frappé du progrès que les pétites pluies des trois jours précédents avaient fait faire à la végétation; la plupart des atbres disséminés dans les campos commençaient déjà à se couyrir de feuilles.

Les insectes malfaisants furent, ce jour là, beaucoup moins incommodes que les jours qui avaient précédé; mais, depuis quelque temps, les chiques m'avaient mis les pieds en fort mauvais état, et je ne marchais qu'avec beaucoup de peine.

Nous nous arrêtâmes sur le bord du ruisseau d'Uberava Verdadeira (4) qui se jette dans le Rio das Velhas. Il y avait, dans cet endroit; une pêtite chaumière; mais, comme le vicillard qui l'occupait était atteint d'une maladie confagieuse, je me décidai à coucher dehôrs.

La nuit du 15 au 14 septembre fut extrèmement froide et la rosée trés-abondânte. Au lever du soleil, j'élais transi; mais, quelques heures après, la chaleur devin d'autant plus insupportable que je ne trouvais pas le moindre ombrage, il fallut cependant passer la journée entière dans

que de désintéressement, il y existe une foule de gens qui, uniquement occupés, depuis leur plus tendre enfance, à satisfaire leurs besoins et leurs jouissances matérielles, ne connaissent, en réalité, pas beaucoup initent peur religion que le tocador brésilien.

(4) Je conforme iri mon orthographe à celle qui a étà adoptée par Canlet à la prouonciation usitée dans le paya. D'Eachwege et Pizarro écrivent Eberaba; muis on Baiq qu'on a souvent confonde, dans les nome propres, le b aree le v: ainsi on a écrit capitara, ét j'ai tonjoins entendus prononce capitara. Au lived à Uberavas Verdudeira et Palau, M.M. Hillet et Lopes de Mours ont adopté Eberavas Verdudeira et Palau, rous Palau. J'ai et un étavoir et le Verdudeira et Palau aven Isala. Paraus Palau. J'ai et ufévoir étre l'evrédudeira et Palau aven Isala. Be autres autures, parce que cette órthographe reed exacteuent la provinsication des habitants du pays.

cet endroit, parce que mes mulets avaient pris la fuite et qu'on ne put les découvrir que vers le soir.

Je causai beaucoup avec le vieil habitant de la chaumière. On ne voyait chez lui que des gourdes qui lui servieint de vases, quelques pois, et une petite provision de mais destinée à être vendue aux voyageurs; cependant ce vieiltard paraissait content. Je n'aime pas le bruit, me disait-il; personne ne trouble mon repos, et je sais ce qui se passe dans le monde par les caravanes qui s'arrêtent ici. Cet homme, il faut le dire, avait sous les yeux bien peu d'objets d'envie; car il y a une foute de maisons, dans tout ce pays, qui ne sont pas plus riches que la sienne. Il était accoutumé à la solitude, et peut-être attendons-nous notre joirnal, dont une fête nous a privés pendant un jour, avec plus d'impatience qu'il n'en éprouvait lorsque, après une interruption de six mois, il attendait les premières cara-ranes.

"L'époque approchait où le mauvais temps allait les empédier de marcher; mais, pendant que J'étais à Uberava, ilem arriva une qui était très-considérable. Elle appartenait à un cadet de la compagnie des dragons de Goyaz, qui la conditisait lui-même. Le goût des Brésiliens de l'intéfeur pour le commerce et surtout pour le brocantage est général; ils ignorent, qu'une profession, très-honotable sans doute lorsqu'elle est exercée avec intelligence et probité, n'est pourtant pas compatible avec d'autres dont le but est entièrement différent (1) : à Goyaz, en particulier,

<sup>(1)</sup> Naguere on avait, en France, pour toutes ces choses, un sentiment exquis de délicatesse. Ge qui so passe chez nous depuis six ou sept ans prouve que, sous ce rapport, nous commençons à nous rapprocher heaucoup des Goyanais.

on est tout à la fois prêtre et marchand, militaire et marchand, et l'on ne soupconne point qu'il puisse y avoir en cela quelque inconvenance.

La nuit du 14 au -45 fut encore plus froide que la précédente; ét, quoique mes gens m'eussent construit une petite baraque, il me fut presque impossible de dormir. Il était fort tard lorsque l'on trouva mes mulets; il y avait alors trois ou quatre heures que j'étais exposé à un soleil brâtant, et, l'orsque nous partimes, je souffrais déjà beaucoup des uerfs. Tout le reste de la journée fut très-pénible; la chaleur était excessive; l'ardeur du soleil aigmentait mon mal de piet je souffrais également beaucoup de la main gauche, où une chique mal extraite avait produit une petite plaie; enfin la mauvaise humeur de José Marianna diqualit encore à ces misèrres.

Entre Uberava et Tijuco, dans un espace de 5 legoas, nous traversâmes la plaine la plus égale que j'eusse encore vue depuis que j'etau au Brésil : la terre y est un peu sabonneuse, et presque partout il n'y croît qu'une herbe peu fournie.

La petite fazenda de Tijuco (1), où nous fimes halte, est bâtie, dans un fond, sur le bord d'un ruisseau. Auprès de

<sup>(1)</sup> Ce nom, comme je l'ai di alliejors, derive du mot tigliner (boue), qui sparitent la liejona gerat. Di Eschwege ef Fairre as cont done rapprochés de l'orthographe primitive quand ils ont cerit Trjura; majs ce n'est pas anis qu'on prononçe dans le fajors et qu's cerit Caral. Vêyr mologie a riellement cie couservée dans le nom d'une montagne visitine de Rio de Juneije, elle s'est altérée dans l'un de ceux d'un des deux ruisseaux qui content à S. José d'El Rei et dans l'aucien nom du cheflieu d'un diffrir des dinanux suipour d'un cidade l'innantino. J Fai, peine beson de dire qu'il ne faut pas, avec un moderne (Sur., Nour.) 3321, ¿criter Fajorezo. y.

cette habitation se trouvait un rancho, où nous nous établimes, mais qui était déjà presque, entirement occupé par une caravane allant de S. Paul à Cuyabà. Cet usage de se placer ainsi sous un bangar sans rien dire au mattre de, la maison et de partir ensuite; souvent sans l'avoir vu, a l'inconvénient de priver de renseignements utiles le voyageur qui cherche à s'instruire, et de le laisser à la fatigante société des camaradas (nom que l'on donne aux bommes d'une classe tout à fait inférieure, qu'on loue pour faire, dans les voyages, le service des mulets ou fout autre service). Mon mal de doigt m'empécha de dornir toute la nuit,

et j'étais horriblement fatigué lorsque nous partimes. Je cheminais tristement, souffrant des nerfs, du pied, de la main et maudissant les voyages, lorsque José Marianno me rejoignit et me déclara fort brusquement qu'il ne voulait plus chasser ni préparer les oiseaux, et qu'il me quitterait aussitôt que nous serions arrivés à S. Paul, J'ai en horreur les changements de visage; je ne pouvais' oublier que cet homme avait été parfait pendant quelques mois; enfin je savais que, dans tout le Brésil, je ne trouverais peut-être personne qui me fût aussi utile pour l'histoire naturelle et qui, en même temps, soignat aussi parfaitement une troupe de douze mulets. Après de longs pourparlers, je le déterminai enfin à rester avec moi et j'augmentai la rétribution, déjà très-considérable, que je lui avais accordée jusqu'alors : le prenais le meilleur moyen pour le rendre plus exigeant et plus maussade:

Au delà de Tijuco, le terrain n'est point égal comme auparavant (1); il devient même très-montueux; et partout il

<sup>(1)</sup> Cazal, dans le livre duquel on trouve tant de choses, parle de la

est semé de pierres; les hauteurs et le flanc des mornes présentent des paturages ou s'élèvent çà et là de petits arbres; les vallées not couvertes de bois; dans les fonds marécageux, on voit des boritys s'élèver un milieur d'uneherbe épaisse.

Nous fimes halte au lieu appelé Lamhoso (nom d'homme), où, dit-on (4), il existait autrefois une aldée. Je n'y vis qu' un rancho et deux misérables chaumières habitées par des Indiens descendant des Bororos; mais ces bonnes gens me dirent qu'ils avaient des parents établis dans le voisinage.

Au delà de Lanhoso, le pays redevient plat et présente d'excellents pâturages présque enflèrement découverts, parsenés de bouquels de bois. L'ensemble de ce pays rappelle l'aspect de la Beauce telle qu'elle se présente après la moisson; les pâturagés où fon n'a pas encore mis le feu ressemblent aux guérets couverts de chaume, les capões aux petits bols appelés remises, les queimadas aux pousses nouvelles des prairies àrtificileles. On peut, avec plus de raison encore; comparer ce canton dux campos découverts du Rio Grande (comarca du Rio das Mortes) (2), et je restrouval ici, pour la première fois depuis la Serra da Ca-

plaine fort remarquable de l'Uberava (Corog., I., 351); mais on voit qu'elle ne s'étend pas, comme il le dit, de l'Uberava Vergadeira à l'Uberava Falsa, autre ruisseau dont je dirai quelque chose iout à l'houre.

<sup>(1)</sup> CAZAL, Corografia Bras., L.—Piz., Mem. hisl., IX, 222.— L'origine que le père de la géographie brésilienne attribue à l'Aldea do Lamboso ne s'accorde nyllement avet les traditions uniformes et très-récentes des Indiens, que j'ai reproduites dans le chapitre précédent.

<sup>(2)</sup> Voyez le chapitre IV de cet ouvrage intitulé, Les campos. — Tableau général du canton de Rio Grande.

nastra, le capim frecha qui forme, en grande partie, les excellents paturages des environs de S. João d'El Rei. Le majestueux bority s'élève encore dans les fonds ma-

récageux ; mais j'approchais de sa limite méridionale.

A peu de distance du village de Farinha Podre (la farine pourrie), où je fis halte, je passai une petite rivière appelée Uberava Falsa, qui cesse d'être guéable dans la saison des pluies et se jette dans le Rio Grande.

Farinha Podre est situé, an milieu des campos, dans un large vallon qu'arrose un très-petit ruisseau. Ce village se compose d'une trentaine de maison éparses qu'et liée deux côtés du ruisseau; toutes, sans exception, sont nouvellement bâties (1819); quelques-unes même, lors de mon voyage, n'étaient pas encore achevées; plusieurs sont grandes pour le pays et construites arec soin.

L'église de Farinha Podre est extrêmement petite, basse, sans ornements, comme fureit, sans doute, les premiers oratoires des Portugais qui découvrient le Brésil: A l'époque de mon voyage, elle n'était encoré desservie que par un chapelain et dépendait de la paroisse de Desemboque, qui est éloignée de 20 legoas; mais les habitants du pays tâchaient d'obtenir du gouvernement central qu'il érigeat leur village en chef-lieu de paroisse (1).

Ce village fut fondé, par des Mineiros, vers l'année 1812. S'avançant toujours du côté de l'ouest, quelques chasseurs de Minas Geraes arrivèrent dans ce canton, où ils trouvè-

<sup>(1)</sup> Cette faveur leur a été accordée dépuis. — Il faut bien se donne de garde de coinondre la paroisse de Farinha Podre avec cellé de la nouvelle ville d'Uberava, comme on pourrait y être induit par un passage de Pizarro. Quoíque voisines, elles sont bien distinctes l'une de l'autre.

rent des pâturages excellents, des sources d'eaux minérales, qui, comme celle d'Araka, pouvaient dispenser le cultivateur de doiner du sel à ses bestiaux; enfin des carpões nombreux et d'une étendue considérable, où la terre annonçait une grande fertilité, La renommée de ce canton se répandit bientôt dans les comircos de S. João d'El. Rél et de Villa Rica (Ouro Preto); des hommes qui, comme disent les Mineiros, ne trouvaient plus assez de terre chèz cur vo u dont les terres étaient épuisées par le manvais système d'agriculture généralement en usage, prirent des semarias dans ce pays : on bâtit une chapelle près du ruisseau, et le village se forma.

Faribha Podre est situé, disent les habitants, à plus d'une demi-lieue portugaise de la véritable route de Goyaz à St. Paul, et, par conséquent, hors des limites du territoire des Indiens; mais, depuis la fondation de ce village, Fancien chemin a été tont à fait abandonné par les caravanes, et actuellement elles passent par le village même, où elles trouvent plus de facilité pour renouveler leurs provisions.

Les pâturages des environs de Farinha Podre sont-tellement bons, que, malgré l'excessive sécheresse qu'il faissit encore lorsque j'étais dans ce village, les queimadas étaient couvertes d'une herbe abondante et du vert le plus tenfrer. Les colons du pays ont su mettre à profit est immense avantage; l'éducation des bêtes à laine, des pourceaux et surtout du gros bétail forme leur principaté occupation, et plusieuse d'entre eux possèdent déjà 500 et jusqu'à 4,000 bêtes à cornes (1840). Des marchands de Formiga, village dont lis ne sont pas extrêmement éloignés, viennent leur acheter leurs élères et les envoient ensuite à la capittale du Brésil (4). Les terres de Farinha Podre, sont aussi tres-favorables à la culture du mais, de la canue à sucre, des haricols, du coton; mais, de ces divers produits, le deminer est le seul qui, à cause de la distance considérable qu'il y a encore d'ici aux grandes villes et à la mer, soit un objet d'exportation (2). Lorsque le pays ne sera plus aussi désert, les habitants d'autres cantons moins favorisés viendront s'y pourvoir des denrées qui aujourd'aut i trouvent peu de débit, et l'on peut croire que l'heureuse fertilité des alentours de Farinha Podre lui essure, dans l'avenir, des destinées brillantes (5).

Lorsque j'arrivai dans ce village, je présentai mes papiers à un capitaine de milice qui remplaçait le commandant et qui m'installa dans une maison à demi bâtie : elle était ouverte de tous les côtés et à peu près aussi incommode qu'un rancho; mais, du moins, nous avions l'avantage de ne point y être incommodés par les puces pénétrantes.

- (1) Voyez le chapitre XII intitulé, Le village d'Araxá, etc.
- (2) il paraltrai, d'après le rapport fait à l'assemblée générale des deputés du Brésil, au mois de mà 1847, par le ministre d'État Joaquim Marcellino de Brito (Relatorio da reportiçao dos negocios do Imperio, 3), que la culture de la vigne a été essayée dans le voisinage de Farinha Podre.
- (3) Depuis que f'ai cérit ce qui précède, jè lis le passage suivant daois une note du mémoire de Luis d'Alicourt : « Cest un plaisir devier combien ce village s'est accru de 1818 à 1820, La population de la paroisse entitée s'élève à 2,000 individus en âge de se confesser : on fait. À Parinha Podre, un commerce considérable; on y forme des rues; les missons sont en bien plus grand ombre et presque foutes vouvertes en tuiles; les stitios et les fazendas se multiplient dans le violsiage; une fouit de familles sout reunes de Minas s'établir dans ce canton (Mem. Viag., 65). « On ne doit voir ici qu'un déplacement de population; unas cette fois, du moiss, on a blen choisi,

A peine étions-nous à Farinha Podre, que José Marianno se plaignit d'un violent mai de tête; sa langue était chargée; il eut de la flèvre et du délire. Je n'avais aucune con naissance médicale; mais, depuis le commencement de més voyages, j'avais observé que, dans des cas analognes, un vomitif produisait un heurenx effet. Mon malade en prit un et se trouva soulagé.

Je soignais cet homme comme bien peu de domestiques soignent leurs maîtres et ne recevais de lui que des marques de mauvaise humeur. D'un autre côté, mes pieds guérissaient mal et je fis trois jours sans pouvoir sortir. La chaleur, qui était excessive, me faisait beaucoup souffiir, et mon imagination mestirait avec effroi la distance que j'avais encore à parcourir avant d'arriver à S. Paul, Je périssais d'ennui; Parinha Podre ne m'offrait aucune ressource non-seulement pour la société, mais encore pour les besoins les plus ordinaires de la vie: on y aurait inutilement cherche un cordonnier ou un tailleur.

Jo me trouvai un jour de dimanche dans ce village; le commandant vint à la messe, et sa maison se remplif des cultivateurs les plus aisés du voisinage. Je leur frouvai des manières beaucoup moins honnêtes qui aux fazendèros des alentours de Villa Rica; c'étaient à peu près celles qu'avaient, à la même époque, nos bourgeois de campagne ou, si l'on veut, les cultivateurs d'Araxá, de Formiga, d'Oliveira (1). Cette d'enrière resemblance n'avait, au reste, rien d'evtraordinairo; car c'était principalement de ces lieux qu'étaient venus les colons des environs de Farinha Podre.

<sup>(1)</sup> Voyez les chap. VII et VIII du premier volume de cet ouvrage.

Marcellino me quitta dans ce village, me domant pour toute rajson qu'il ne voulait pes aller plus loin et m'avouant qu'il m'avait pas le moindre sujet de se plaindre de moi. L'accusais de son départ l'inconstance naturelle aux camaradas; mais j'appris, par la suite, que l'état de sa santé lui en avait fait une nécessité. La sagesse n'est pas ce qui distingue cette classe d'hommes.

Il y avait quatre jours que j'étais à Farinha Podre Iorsque José Marianno, qui s'ennuyait autant que moi, voulut absolument partir, quoiqu'il ne fût pas encore entièrement rétabli.

Dans un espace de À legoas de Farinha Podre à Guarda de Posse, où je fis halte, je ne rencontrai absolument personne et n'aperçus qu'une pauvre, chaumière habitée par des Indiens. Le pays est ondulé, et, quoique la terre soit d'un rouge foncé, la végication, contre l'ordinaire, se montre fort, maigre. La poussière, par sa couleur, salit horriblement le linge et les habits. Les borrachados contimaient à être très-incommodes.

Le pequi (Caryocar brasiliensis, ASH., Jusse, Camb.) croît dans presque tous les campos que je pareourals depuis longtemps; mais, mulle part, je ne l'avais trouvé en grande abondance : entre Farinha Podre et Guarda de Posse, il devient très-commun; en revanche, on n'apercoit plus de Qualea. Je me rapprochais des contrées méridionales; la végétation commençait à offrir quelques différences.

Guarda da Posse (la garde de la prise de possession) (1),

<sup>(1)</sup> Il ne faut pas confondre ce lieu avec le Sitio da Posse dont j'ai

où je m'arretai, comme on vient de le voir, est un poste militaire. J'ai déja dit que la douine (registro) avait été placée an Rio das Velhas, parce que le Rio Grande, véritable limite de la province de Minas, est extrémement insalubre; cependant, comme il y a encore entre ces deux rivières une distance très-considérable (47 legoas), on avait établi à Posse une garde qui veillait àrce que la contrebande ne se fit pas dans l'intervalle. On y donnait aux négociants un état (guia) des marchandises avec lesquelles ils passaient de la province de S. Paul dans celle de Minas, et ils étaient obligés de le-présenter plus loin, afin qu'il fit bien constaté qui lis n'avaient rien vendu depuis Posse jusqu'au Rio das Velhas.

Le poste se composait d'un cadet et de deux soldats détachés de la garde du Rio das Velhas ; ces militaires me requrent parfaitement et me logèrent aussi bien que le permettait l'extrême petitesse du local...

Le jour de mon arrivée à Posse; le temps était couvert; le lendemain (25 septembre), il tomba de la pluie, et je ne pus me remettre en route.

J'ai déjà dit que les Brésiliens de l'intérieur, lorsqu'its sont.malades, ont souvent recours à des paroles et à des remèdes sympathiques. Je vais en donner un exemple. Pendant que nous étions à Posse, José Marianno se plaignit d'avoir mal aux dents; voiel le remède qu'on employa pour le guérir. On demande au malade: Qu'est-ce qui vous fait mal? Il répond; La 'tête, la main, la dent, suivant la partié qui est affectée. — Eh bien, elle ne vous fera plus de

parlé plus haut et qui se trouve à quelques lieues du village de Santa Cruz.

mal; et l'on cérit un A majusente. On répète la même question; le malade fait la même réponse : on réplique de la même manière, et l'on cérit un R majuseule après avoir coupé l'A d'un trait (A). En continuant toujours ainsi, on trace successivement les lettres ARTEFA, et l'on recommence jusqu'à ce que le malade dise qu'il ne souffre plus. Au bout d'un certain temps, José Marianno le dit par politesse, mais son mal ne diminua point (4). Je ne serais cependant pas étonné que, dans certains cas, quelques malades eussent été guéris, au moins momentanément, par le pouvoir de l'imagination.

Il y avait à Posse un nombre prodigieux de puces pénétrantes (chiques, bichos do pé), et, comme J'avais appris à mes dépens combien il peut résulter de mai de leurs piques, j'étais saus cesse occupé à visiter mes pieds, afin d'en arracher ces insectes avant qu'ils s'y enfonçassent tout à fait. Mes pieds étaient alors presque guéris; mais j'avais l'index de la main gauche en fort mauvais état : une chique s'était enfoncée entre l'ongle et la chair; on u'en avait tiré que la moitié, et il s'était formé un mat blanc tout autour de l'ongle. A Posse, on me tira avec heaucoup de paine une autre-chique de l'index de la main droite, et je paine une autre-chique de l'index de la main droite, et je

(1) M. Gardner raconte qu'un fazendeiro de la Serra dos Orgâds, près de lió de Janciro, prétendait guérit les hommes el les animass des mesures resimeuses, en leur faisant avaler cinq petits morteaut de papier roules comme des pilloles, sur chacun desqués était derit un des most magiques bien connus, Salor, Arepo, Tenet, Opera, Rolas Grincela, Sól, On peut assurer, assu codir le risque de se tromper, que les sert est des especies bien nonsure avait de goérie par ce moyen n'appartensient pas à des espèces bien dangereuses, Au recle, il n'est pas necessiaris d'aller qu'a marrique pour l'ouver des examples de pareilles, supersitions il 18 vettile par l'appartensier pas l'appartensier pas l'appartensier pas des propositions de l'apparent de pareilles, supersitions il 18 vettile pareont l'apparent l'appar

voyals l'instant où j'allais être privé de pouvoir écire. Tous les désagréments se réunissaient pour rendre ce voyage insupportable : souvent je manquais des choses les plus nécessaires à la vie; je ne trouvais point de plantes; rien ne venait me distaire; je succombais sous le poids de l'ennui. Le jour de mon départ de Posse (24 septembre), je fus pourtant moins malheureux; je traversai un charmant pays, ce qui ne m'était pas arrivé depuis bien-longtemps.

Après avoir quitté le poste, j'entrai dans un campo où la terre est très-bonne et d'un rouge foncé. Là se trouvent la plupart des arbres qui caractérisent les taboleiros cobertos; mais ils ont une vigueur inaccoutumée; ils sont plus élevés qu'ailleurs, plus droits, moins écartés les uns des autres, et entre eux croissent de nombreux sous-arbrisseaux. Les pluies qui étaient déjà tombées, quoique peu considérables, avaient agi sur la végétation de la plupart de ces arbres, et alors ils commencaient à se couvrir de feuilles nouvelles et d'un vert tendre : parmi eux, il était impossible de ne pas distinguer le socopira, légumineuse à feuilles ailées, dont les fleurs, d'une couleur de chair charmante, sont disposées en longues panicules. Au milieu de ce jolí campo, le chemin, toujours parfaitement uni et assez large, décrit d'agréables sinuosités; le voyageur européen croirait presque qu'il parcourt un jardin anglais où l'on se serait plu à rassembler une foule d'arbres contrastant entre eux par leur forme et leur feuillage.

Quand on a fait 1 lieue, le pays change d'aspect. Toujours parfaitement uni, il offre un agréable mélange de pâturages, de petits bouquels de bois épars çò et là et trèsmultipliés; enfin de terrains marceageur au milieu desquels croisseut des boritys (Maurità vinifera, Mart.):

Bientôt on parvient au Rio Grande; mais les bois qui couvrent ses bords ne le laissent apercevoir que par échappée. A cette époque, celle qui précède immédiatement la saison des pluies, cette rivière pouvait avoir la même largeur que la Seine, à Paris, devant le jardin des plantes; ses eaux coulaient avec maiesté, et des hérons blancs comme la neige se promenaient avec lenteur sur les bancs de sable qui s'élevaient de son lit. Quoiqu'on soit arrivé sur le bord du Rio Grande, on est encore loin de l'endroit ou on le passe. D'abord, on traverse pendant quelque temps un terrain marécageux et couvert d'herbes qui s'étend, parallèle au fleuve, entre deux lisières de bois, dont l'une borde ses eaux. Le chemin partage ensuite cette dernière, et le voyageur marche sous un berceau de verdure, où, de temps en temps, il apercoit le fleuve à travers le feuillage des arbres. Les oiseaux, si rares dans les campos, sont ici fort communs; des colombes, des perroquets et une foule de petites espèces voltigent entre les branches, en faisant entendre leur ramage; le fura olho, peu timide, ne change pas même de place à l'approche du voyageur, tandis que les oiseaux-mouches passent et repassent avec rapidité, comme s'ils étaient emportés par le vent.

- Ón suit ec joli chemin dans un espace d'environ 1 lieue portugaise; et l'on arrive à l'endroit où l'on s'embarque, pour traverser le fleuve. Là est un rameho (1814) couveit en tuiles, ce qui est fort extaordinaire dans ce pays où les toits des hangors destinés au voyageur le sont ordinairement avec du chautue ou des feuilles de palmier. Les hommes traversent la rivière dans une pirogue; on la fait passer aux animanx et aux marchandises sur une sorte, de plancher qui recouvre deux pirogues réunies. Le tio Grande.

était encore une des rivières dont le péage avait été concèdé, pour trois vies, à la famille de Bartholomeu Bueno Anhanguera, ou, comme l'on dit à tort dans le pays, Anhanguela, en récompense de la découverte de Goyaz.

J'ai déjà parlé de l'insalubrité du Rio Grande. Les terrains marécageux qui le bordent sont entièrement couverts d'eau pendant la saison des pluies; ils se dessèchent ensuite peu à peu, et vers les mois d'avril, mai et juin, il s'en exhale des vapeurs pestilentielles qui causent des fièvres malignes et des fièvres intermittentes. L'homme qui recevait le péage pour la famille Anhanguera et habitait, une petite maison sur la rive gauche du fleuve me dit qu'il était établi dans ce pays depuis quinze ans et avait été malade dix fois : cette année-là, en particulier, toutes les personnes de sa maison l'avaient été, et elles avaient encore un air languissant et le teint très-jaune. Il s'est cependant opéré quelque amélioration depuis l'époque de la découverte : alors on mourait au bout de peu de temps ; aujourd'hui on ne meurt plus, mais on est malade et on languit. Le pays deviendra de moins en moins malsain à mesure qu'on y introduira quelque culture et qu'on le dégarnira des bois qui le couvrent, ainsi que cela est déjà arrivé pour le Rio das Velhas, l'un des affluents du S. Francisco.

Je traversaila rivière le jourmême où f'arrivaisur ses bords (24 septembre). De l'autre côté, je n'étais plus sur le territoire privilégié des Indiens (1), 'ni même dans la province de Minás Geraes; j'avais passé dans celle de S. Paul.

<sup>(1)</sup> On trouve, dans le livre de d'Eschwege (Bras. die neue Welt, I, 93, 94), deux tableaux relatifs à la population des Indiens du district privilégié : l'un qui fut communique à l'auteur eu 1816 et ne comprend

que les habitants du canton situé entre le Paranabyba et le Rio das Velbas; l'autre qui embrasse tous les habitants du district et fut envoyé à l'administration, par les indiens cur-mêmes, en 1821. Comme J'ai cra reconnaitre dans le premier des indices d'inexactitude, je me contenteral de copier cit le second :

| Paramahyba. 4 4 3 6 35 5 Pominges. 5 4 3 6 35 5 Pominges. 27 14 13 55 formation of the property of the propert |                 |    |       |         |          |        |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|----|-------|---------|----------|--------|
| \$\text{S. Dominges}\$, 27 14 13 54 \$\text{Kin das Pedras}\$ 33 31 38 102 \$\text{Editar}\$, 20 23 31 74 \$\text{Piparrias}\$, 11 10 21 42 \$\text{Piparrias}\$, 11 10 21 42 \$\text{Dep Visits}\$, 14 15 30 55 \$\text{Piparrias}\$, 14 9 12 35 \$\text{S. Anna.}\$, 84 90 88 262 \$\text{Riodas Nana.}\$, 85 90 88 262 \$\text{Riodas Nana.}\$, 3 3 5 11 \$\text{Deparrias}\$, 2 3 2 8 8 77 20 \$\text{Riodas Nana.}\$, 3 15 36 \$\text{Otherava}\$, 2 3 2 8 8 7 720 \$\text{Uberava}\$, 2 5 7 11 23 \$\text{Piparrias}\$, 3 15 36 \$\text{Otherava}\$, 2 3 4 8 \$\text{Editar}\$, 2 4 8 \$\text{Editar}\$, 2 5 9 21 53 \$\text{Riodas Nana.}\$, 3 3 4 10 \$\text{Riodas Craude.}\$                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | _ 611           |    |       | Femmes. | Enforts. | TOTAL. |
| \$\text{S. Dominges}\$, 27 14 13 54 \$\text{Kin das Pedras}\$ 33 31 38 102 \$\text{Editar}\$, 20 23 31 74 \$\text{Piparrias}\$, 11 10 21 42 \$\text{Piparrias}\$, 11 10 21 42 \$\text{Dep Visits}\$, 14 15 30 55 \$\text{Piparrias}\$, 14 9 12 35 \$\text{S. Anna.}\$, 84 90 88 262 \$\text{Riodas Nana.}\$, 85 90 88 262 \$\text{Riodas Nana.}\$, 3 3 5 11 \$\text{Deparrias}\$, 2 3 2 8 8 77 20 \$\text{Riodas Nana.}\$, 3 15 36 \$\text{Otherava}\$, 2 3 2 8 8 7 720 \$\text{Uberava}\$, 2 5 7 11 23 \$\text{Piparrias}\$, 3 15 36 \$\text{Otherava}\$, 2 3 4 8 \$\text{Editar}\$, 2 4 8 \$\text{Editar}\$, 2 5 9 21 53 \$\text{Riodas Nana.}\$, 3 3 4 10 \$\text{Riodas Craude.}\$                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Paranahyba      |    | 4     | - 3     | 6        | 13     |
| Estiva:         20         23         31         74           Pisarrão:         11         10         21         "42           Bos Vista.         14         14         30         55           Ferrasa.         14         9         12         35           S. Anna.         84         90         88         262           Rocinha.         3         3         5         11           Oberava.         2         3         2         8           Tjuco.         8         8         7         23           Lamboso.         3         15         38         66           Toblasa.         5         7         11         23           Poses         2         3         4         8           Espinhas.         5         9         21         35           Rio Grande.         3         3         4         10                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | S. Domingos     |    | .27   | 14      | 13       | 54     |
| Pisatrio                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Rio das Pedras  |    | 33    | 31      | 38 -     | 102    |
| Pisatrio                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Estiva          |    | 20    | 23      | - 31     | 74     |
| Boo Visit.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Pisarrão        |    | 11 -  | 10      | 21       | **42   |
| S. Anna.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Boa Vista.      |    | 11    | 14      | 30       | 55     |
| S. Anna.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Furnas          |    | 14    | 9       | 12       | 35     |
| Rocinha.         3         3         5         11           Uberava.         2         3         2         3         8         7         23         23         23         23         23         24         24         24         24         24         24         24         24         24         24         24         24         24         24         24         24         24         24         24         24         24         24         24         24         24         24         24         24         24         24         24         24         24         24         24         24         24         24         24         24         24         24         24         24         24         24         24         24         24         24         24         24         24         24         24         24         24         24         24         24         24         24         24         24         24         24         24         24         24         24         24         24         24         24         24         24         24         24         24         24         24         24         24         2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | S. Anna.        | 1  | 84    | 90      | 1 88     | 262    |
| Uberava.         2         3         3         8           Tijiroo.         8         8         7         23         Laanbeso.         5         8         17         29         20         20         20         13         15         38         66         7         14         23         20         14         8         7         7         14         23         22         4         8         8         6         20         2         4         8         8         6         6         3         3         4         10         10         10         10         10         10         10         10         10         10         10         10         10         10         10         10         10         10         10         10         10         10         10         10         10         10         10         10         10         10         10         10         10         10         10         10         10         10         10         10         10         10         10         10         10         10         10         10         10         10         10         10         10         10                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Rio das Velhas. | 14 | 7     | , 5     | 8        | 20     |
| Uberava.         2         3         3         8           Tijiroo.         8         8         7         23         Laanbeso.         5         8         17         29         20         20         20         13         15         38         66         7         14         23         20         14         8         7         7         14         23         22         4         8         8         6         20         2         4         8         8         6         6         3         3         4         10         10         10         10         10         10         10         10         10         10         10         10         10         10         10         10         10         10         10         10         10         10         10         10         10         10         10         10         10         10         10         10         10         10         10         10         10         10         10         10         10         10         10         10         10         10         10         10         10         10         10         10         10         10                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Rocinha.        |    | 3     | 3_      | 5 2      | 11     |
| Tijuco. 8 8 7 22 Isamboso. 3 8 17 30 Uberave Falsa. 13 15 38 66 Toddas. 5 7 11 23 Poses. 2 3 4 8 Fejinlas. 5 9 21 35 Rio Grande. 3 3 4 10                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Uberava         |    | 2     | 3       | 3        | 8      |
| Jamboso         5         8         17         30           Uberava Falsa         13         15         38         66           Toblass         5         7         11         23           Poses         2         3         4         8           Espinitas         5         9         21         35           Rio Grande         3         3         4         10                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Tijuco          |    | . 8   | 8       | 7        | ~23    |
| Uberève Falsa.         13         15         38         96           Toldas.         5         7         11         23           Poses.         2         3         4         8           Éspinlas.         5         9         21         35           Rio Grande.         3         3         4         10                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                 |    | 5     | 8       | 17       | 30     |
| Toldas.         5         7         11         23           Posse.         2         3         4         8         Espirihas.         5         9         21         35         3         3         10         10         3         3         4         10         10         10         10         10         10         10         10         10         10         10         10         10         10         10         10         10         10         10         10         10         10         10         10         10         10         10         10         10         10         10         10         10         10         10         10         10         10         10         11         12         10         10         10         10         10         10         10         10         10         10         10         10         10         10         10         10         10         10         10         10         10         10         10         10         10         10         10         10         10         10         10         10         10         10         10         10         10                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Uberava Falsa   |    | 13.   | 15      | . 38     | -66    |
| Posse. 2 2 4 8 Espinhas. 5 9 21 35 Rio Grande. 3 3 4 10                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Toldas          | 2. | 5     | 7 .     | 11       | 23     |
| Espirihas. 5 9 21 35 Rio Grande. 3 3 4 10                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Posse           |    | 2     | 9       | 4        | 8      |
| Rio Grande                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                 |    | 5     | 9       | 21       | 35     |
| 257 257 357 871                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Rio Grande      |    | 3     | 3       | . 4      | 10     |
| 257 . 257 357 871                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                 |    |       |         |          | _      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                 |    | 257 . | 257     | 357      | 871    |

On pourrait croire, d'après un passage de l'Enango d'um Quadro n'itatistico da Promicia de S. Paulo. — S. Paulo 1889, que lo districprivilégié des indiens a été, depuis quelques années, réuni une seconde
fois à Goya; car il y est dit « que le district de la l'Ille de Franca, appartenant à S. Paul, confine avec celui d'Uberava, qui fait partie de la
province de Goya; que ue la No frante sert de limit de cette d'emitre
province. - Il es anteurs du Déccionario geographico do Brezil, qui
out conduit l'històrie très-barègée de Goya jusquée 1824, disent aussi
que l'Aldes de S. Anna appartient à ce pays; mas, comme ils sjoutent
on améne temps que le Paranahy ser tel limité de Goyz, a que le
Piarario appartient à Minas Geraes, il est permis de regarder la quetion comme douteure. La réunion indequie par l'Enargo semblers pautien comme douteure. La réunion indequie par l'Enargo semblers pautien comme douteure. La réunion indequie par l'Enargo semblers pau-

etre fort naturelle, si l'on ne consulte que la carte; mais je no saurais n'empéche de la regarder comme un véritable malbeur, à causs de l'édigement, do se trouvent le lio das Pedras, S. Anna, etc., du chef-lieu de 60 yei, le grand nombre d'affirers dout le governement de cette immense province est nécessairement accablé, le peu de forces et de revenus dont il dispose et la triste état dans lequel est suinaces, sans doute; l'obligant de laisset les villages des Indicus, (Voyez ce que dit le véridique Gardiac de l'abandon où languit l'Aldea do Donro, Travista, p. 33-7303).

Observations thermometriques faites, en 1819, dans le royage de Rio de Janeiro à la ville 🖫 de Goyaz, et de Goyaz à la frontière de S. Paul.

|         | VOTAGE AUX SOURCES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| LIEUX.  | 17 ' Transport.  22                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| DEGRÉS. | 22-21-20<br>22-21-20<br>22-21-20<br>22-21-20<br>23-21-20<br>23-21-20<br>23-21-20<br>23-21-20<br>23-21-20<br>23-21-20<br>23-21-20<br>23-21-20<br>23-21-20<br>23-21-20<br>23-21-20<br>23-21-20<br>23-21-20<br>23-21-20<br>23-21-20<br>23-21-20<br>23-21-20<br>23-21-20<br>23-21-20<br>23-21-20<br>23-21-20<br>23-21-20<br>23-21-20<br>23-21-20<br>23-21-20<br>23-21-20<br>23-21-20<br>23-21-20<br>23-21-20<br>23-21-20<br>23-21-20<br>23-21-20<br>23-21-20<br>23-21-20<br>23-21-20<br>23-21-20<br>23-21-20<br>23-21-20<br>23-21-20<br>23-21-20<br>23-21-20<br>23-21-20<br>23-21-20<br>23-21-20<br>23-21-20<br>23-21-20<br>23-21-20<br>23-21-20<br>23-21-20<br>23-21-20<br>23-21-20<br>23-21-20<br>23-21-20<br>23-21-20<br>23-21-20<br>23-21-20<br>23-21-20<br>23-21-20<br>23-21-20<br>23-21-20<br>23-21-20<br>23-21-20<br>23-21-20<br>23-21-20<br>23-21-20<br>23-21-20<br>23-21-20<br>23-21-20<br>23-21-20<br>23-21-20<br>23-21-20<br>23-21-20<br>23-21-20<br>23-21-20<br>23-21-20<br>23-21-20<br>23-21-20<br>23-21-20<br>23-21-20<br>23-21-20<br>23-21-20<br>23-21-20<br>23-21-20<br>23-21-20<br>23-21-20<br>23-21-20<br>23-21-20<br>23-21-20<br>23-21-20<br>23-21-20<br>23-21-20<br>23-21-20<br>23-21-20<br>23-21-20<br>23-21-20<br>23-21-20<br>23-21-20<br>23-21-20<br>23-21-20<br>23-21-20<br>23-21-20<br>23-21-20<br>23-21-20<br>23-21-20<br>23-21-20<br>23-21-20<br>23-21-20<br>23-21-20<br>23-21-20<br>23-21-20<br>23-21-20<br>23-21-20<br>23-21-20<br>23-21-20<br>23-21-20<br>23-21-20<br>23-21-20<br>23-21-20<br>23-21-20<br>23-21-20<br>23-21-20<br>23-21-20<br>23-21-20<br>23-21-20<br>23-21-20<br>23-21-20<br>23-21-20<br>23-21-20<br>23-21-20<br>23-21-20<br>23-21-20<br>23-21-20<br>23-21-20<br>23-21-20<br>23-21-20<br>23-21-20<br>23-21-20<br>23-21-20<br>23-21-20<br>23-21-20<br>23-21-20<br>23-21-20<br>23-21-20<br>23-21-20<br>23-21-20<br>23-21-20<br>23-21-20<br>23-21-20<br>23-21-20<br>23-21-20<br>23-21-20<br>23-21-20<br>23-21-20<br>23-21-20<br>23-21-20<br>23-21-20<br>23-21-20<br>23-21-20<br>23-21-20<br>23-21-20<br>23-21-20<br>23-21-20<br>23-21-20<br>23-21-20<br>23-21-20<br>23-21-20<br>23-21-20<br>23-21-20<br>23-21-20<br>23-21-20<br>23-21-20<br>23-21-20<br>23-21-20<br>23-21-20<br>23-21-20<br>23-21-20<br>23-21-20<br>23-21-20<br>23-21-20<br>23-21-20<br>23-21-20<br>23-21-20<br>23-21-20<br>23-21-20<br>23-21-20<br>23-21-20<br>23-21-20<br>23-21-20<br>23-21-20<br>23-21-20<br>23-21-20<br>23-21-20<br>23-21-20<br>23-21-20<br>23-21-20<br>23-21-20<br>23-21-20<br>23-21-20<br>23-21-20<br>23-21-20<br>23-21-20<br>23-21-20<br>23-21-20<br>23-21-20<br>23-21-20<br>23-21-20<br>23-21-20<br>23-21-20<br>23-21-20<br>23-21-20<br>23-21-20<br>23-21-20<br>23-21-20<br>23-21-20<br>23-21-20<br>23-21-20<br>23-21-20<br>23-21-20<br>23-21-20<br>23-21-20<br>23-21-20<br>23-21-20<br>23-21-20<br>23- |
| SOIR.   | 000000000000000000000000000000000000000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| LIBUX.  | Mandioca.  In vision (20 m. de hint)  For vision (20 m. de hint)  Forganitha.  Forganitha (20 m. de hint)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| DEGRÉS. | 2 72 72 72 72 72 72 72 72 72 72 72 72 72                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| MATIN.  | 0 000000000000000000000000000000000000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| DATES.  | A CONTROL OF THE CONT                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |

|                                                                                                                              | A Comment of the Comm | and the second s | ALC: NO CASE OF THE PARTY OF TH |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Geraldo.<br>Geraldo.<br>Geraldo.<br>Manoel Antonio Simčes.<br>Paiol Queimado.<br>Jabuticabeira.                              | Porto do Ocebra Anzol. Porto do Ocebra Anzol. Francisco José de Matos. Damaso. Patrocinio. Leandro. Leandro. Cearabandella.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | uranamuena<br>Porto da Paranahyba,<br>Moquen,<br>Pilice,<br>Gurdd Mor.<br>Job Gomes.<br>Gurdd de S. Isabel.<br>Monjoles,<br>Monjoles,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Sobradiuko.<br>Arrependidos.<br>Tapa.<br>Tapa.<br>Riado krio.<br>Garapa.<br>Ponte Alla.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 22<br>20<br>18<br>18<br>14<br>14                                                                                             | 233333333                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 22.22.22.23.23.23.23.23.23.23.23.23.23.2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 20 22 15<br>20 22 15<br>20 22 15<br>20 22 15                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 400408                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 40 40 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Antonio Dias,<br>Geraldo,<br>Geraldo, Geraldo,<br>Geraldo, Cas,<br>Manoel Adodio Simões,<br>Jabulicabeira,<br>Jabulicabeira, | Araxe.  Porto do Quebra Auzol.  Erancisco José de Mutos.  Bantaso.  Parocinio.  Arruda.  Leandro.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Garanauella. Garanauella. Porto da Paranabyba. Ridees. Grarda Mor. Jose Genes. Monicles IT 37 lat.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Moninbo. Solvadinbo. Caroira de                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 222222                                                                                                                       | 21212222                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | s                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | = 500 × 050 = 0 5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| . 6<br>7 7 7<br>8 7,2                                                                                                        | 200-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 999998999                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 5255555<br>******                                                                                                            | 22<br>28<br>28<br>30<br>30<br>30<br>30<br>30<br>30<br>30<br>30<br>30<br>30<br>30<br>30<br>30                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | **************************************                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 22.22.22.23.23.23.23.23.23.23.23.23.23.2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |

| 10      | TOTAGE AUX SOURCES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| LIEUX.  | Corembi.  Age.  Ag |
| DEGRÉS. | 84444444444444444444444444444444444444                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| SOIR.   | ୍ଷ୍ୟ୍ୟର୍ଗ୍ରେଶ ନାରୀ ଓ କ୍ଷାଧ୍ୟର୍ଗ୍ରେଶ୍ର ଓଷ୍ଟେକ୍ତ୍ରିତ ଓ ଦ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| THEOX   | Lags.  Gozgebasis  Areas.  Areas.  Onto James  Onto Ja |
| DEGRÉS. | ಹ ಇಂದರ್ಪರದ ವರ್ಷವರ್ಗಿ ಮಾಹಿಡ್ಡ ಹತ್ತಾರಿಸಲ್ಲೂಡು                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| MATIN.  | 6 h. 6 h. 7 / 5 / 5 / 5 / 5 / 5 / 5 / 5 / 5 / 5 /                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| DATES.  | The second secon |

| 1   | 23 ½ Autas. 23 ½ Autas. 24 ½ Joaquim Dias. 22 ½ Renecise Alves. 92 ½ Renecise Alves. | 2888888 | 25 Forms Communication Communi |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     | As Furnas. 3 Forquiha. 1 Andas. Bom Fim. 3 Pari. 3 Gregorio Nunes. 4                 | S       | Rio das Pedras. Bea Yisis. Bea Yisis. Dierara Verdadeira. Ladisco. |
| a d |                                                                                      |         | Work On pour loss de de calles                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |

# TABLE DES CHAPITRES

CONTENUS

## DANS LE TOME SECOND.

|                         | CHAPITRE XVII.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |    |
|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
|                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |    |
|                         | oyage dans la province de Goyaz. — Le village de                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |    |
| Santa Luzia             | <u> , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |    |
|                         | CHAPITRE XVIII.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |    |
| S. Antonio dos Monte    | es Claros. — Le village de Corumbá. — Les                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |    |
|                         | - Le village de Meiaponte 20                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |    |
|                         | CHAPITRE XIX.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |    |
| 9.7                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |    |
| Les villages de Jarage  | ıâ, d'Ouro Fino, de Ferreiro., 45                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |    |
| April 4 Comment         | CHAPITRE XX.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 1  |
|                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1  |
| Villa Boa ou la cité de | e Goyaz 60                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | ٠. |
| 1.                      | CHAPITRE XXI.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |    |
| Les Indiens Covenée     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |    |
| Les muicus cojupos.     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | _  |
|                         | CHAPITRE XXII.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 1  |
| L'or et les diamants d  | lu Rio Claro                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |    |
|                         | •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |    |
| <del>-</del>            | CHAPITRE XXIII.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |    |
| Retour à Villa Boa      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |    |
| 2.5                     | and the second of the property of the second |    |
|                         | CHAPITRE XXIV.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |    |
|                         | oyage de la cité de Goyaz à S. Paul.—Le Mato<br>lation modèle,—Le village de Bom Fim 16                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |    |

| CHAPITRE XXV.                                             |           |
|-----------------------------------------------------------|-----------|
| Les eaux thermales dites Caldas Novas, Caldas Velhas, C   |           |
| de Pyrapitinga                                            | 200       |
| CHAPITRE XXVI.                                            |           |
| Le village de Santa Cruz. — Une route très-pénible        | 223       |
| CHAPITRE XXVII.                                           | 4.4       |
| Encore la province des Mines.—Les Indiens métis du Parana | hyba. 248 |
| CHAPITRE XXVIII.                                          |           |

La cascade de Furnas.-Le Rio das Velhas et l'Aldea de Santa Anna.

TIA DE LA TABLE DES CHAPITRES DU TOME SECOND

319



## TABLE DES MATIÈRES

Abellies , II, 98, 128, 150, 153, 165, 208, 232, 236. • Acanthées, famille de plantes, II, 48.

Acrons, nation indicance, II, 94-96, 112.

Administration, I, 334-337, 364.

Agregados, hommes qui s'établissent sur le terrain d'autrui

II, 99, 100.

Aldeas, villages d'Indiens, I, 333; II, 94, 95, 103.

Alden, V. VALENÇA.

Aldea Maria, village construit pour les Indiens coyapos, II. 98, 121, 124, 126.

Alexandre Pereiro e Castro (le sargento mor.), mineur de Paracatú, I, 280, 291.

Alimentation, II, 72.

Altération des valeurs représentatives, I, 317 366-368; II, 79.

Alto da Serra ; cabane , I , 57, 87.

Amarantacces, famille de plantes, 1, 235.

Amerablement, 1, 80, 87, 89, 423, 233; II, 16, 69, 164.

Ameardium curatellifolium, espèce d'Acajou, II; 51.

Amdaia, espèce de Palmier, II, 26.

Anguilles électriques, II, 123.

Anhanguera, surnom de Bartholomeu Bueno da Sifva, le père,

Ammieums, village, I, 369; II, 136.

Amtos ( Pazenda das ), habitation, II, 191.

Anthropologie, II, 273.

Antonio Bueno de Azevedo, fondateur de Santa Luzia de Goyaz, II, 13.

Antonio Nogueira Duarte, cure de Contendas dans le Seria de Minas, II, 159, Antonio Francisco de Azevedo, marchand de bétail, I, 54, 81, 90.

Antonio Pires de Campos Bueno, aventurier destructeur de la nation des Coyapós, I, 371; II, 254, 284.

Apocynées, famille de plantes, I, 53, 274.

Aras, espèces de perroquets (Psittacus hyacinthinus et Ararauna), II, 159.

Arnen. V. PSIDIUM.

Araponga, oiseau, I, 26, 30.

Araucaria Brasiliemsis, Confere. I. 84.

Araucaria Brasiliensis, Connere, 1,

Araxa, village en 1819, sujourd'hui ville, I, 204, 213, 216, 217 218, 222, 225, 226, 239, 344, 362, 863, II, 191.

Areas (As.), nom d'une halte près la cité de Goyaz, II, 50.
Arrains, villagé en 1819, aujourd'hui ville, I, 335.

Arrependidos (Registro dos), douane, 1, 215, 301; IT, 2, 3, 496.

Arruda (Fazenda do ), habitation, I, 261.

Arvore do Papel (Lasiandra Papyrus ), espèce de Mélastomée, II, 92.

Bacopari, Sapotée à fruits comestibles, II, 51.

Banıbous, I, 304; II, 48.

Bambuhy, village, I, 362; II, 15.

Barba Tingão, arbre de la famille des Légumineuses, II, 27.

Barca (le comte da ), II, 164.

Borra, village, 1, 313.

Bartholomeu Bueno da Silva, pero, avenurier qui decouvrit Goyaz après Manoel Correa, I, 309; II, 230.

Bartholomeu Bueno da Silva, fils, celui qui ajouta le pays de Goyaz aux domaines du Portugal, I, 310; IL, 65-67.

Bauhinia, genre de Légumineuses, I, 259.

Hauhinia, genre de Légumneuses, 1, 259 Hegonia, genre de plantes, 11, 276.

Bétail, I, 24, 25, 27, 67-74, 174, 234, 245, 258, 368, 864; II, 15, 122, 164, 191.

Bichos do pé ( chiques, pulex penetrans ), I, 201; H; 278, 297, 299, 306.

Bignonées, famille de plantes, I, 255, 263, 274.
Bilhetes de Permuta, papier-monnaie, I, 47.

Bon Vista, halte sur la reute de Villa Boa au Rio Claro, 11, 150, 154.

Bon Vista (Alded da), village d'Indiens métis, II, 169, 266, 268-271.

Hoa Vista da Pampulha, babilation dans la province de Rio de Janeiro, I, 6, 15. Bohémiens, II, 179.

Bonn Film, village de la province de Goyaz près Santa Cruz, Ville depuis 1836, I, 363; II, 137, 169, 187, 194-199, 227,

Bom Fim, village autrefois situe auprès du Rio des Piloes et qui, aujourd'hui, n'existe plus, II, 137, 196.

Bom Jardim, babitation, I, 144.

Borlty (Maurilia vinifera), Palmier, I, 266, 270, 274, 305; II, 4, 31, 115, 126, 455, 159, 171, 302, 309.

Bororos, nation indienne, II, 255.

Borrachudos (Simulium pertinax), insectes malfaisants, I. 202; II, 128, 148, 153, 208, 232, 236, 252, 267, 278.

Botocudos, nation indienue, II, 105, 122-124.

Bougles, II, 164.

Bourgeons, II, 160.

Braço do Verissimo, rivière, Il, 234.

Breje ( Sitio do ), chaumières, II, 229. Burchell, voyageur anglais, 1, 371.

ò

Cachaea (Tafa), I, 7, 32; II, 18. Cachoeira da Casca d'Anta, Cachoeira do Rol-Ilm. Cachoeira das Furnas, etc. F. CASCADE.

Cachocirimha, habitation près Tamandua dans la comarca de S. Jo o d'El Rei, I, 122, 146.

Cachocárimha, maisounette près Araxá, dans la comarca de Paracatú, I, 251. Cachorro de campo, mammifere carnassier ( Canis campestris, Neuw. ex Gerv.), I, 137; II, 156.

Caféler, I, 358.

Caldas (Fazendas das), II, 200.

Caldas Novas, eaux thermales, II, 209-220.

Caldas de Pyrapitinga, II, 219. Caldas Velhas, caux thermales, II, 209.

Culumga, plante médicinale, I, 164.

Campanulacées, famille de plantes, 1, 235.

Campo Alegre, village, I, 263-267.

Campon, pays découvert, I, 58-63, 86, 88, 119, 136, 155, 224-229, 233, 254, 364; II, 88, 125, 154, 161, 171, 172, 192, 310.

Canela d'ema. V. Vellosix. Canne à sucre, I, 359; II, 48.. v.

Camis campestris. V. Cachorro Do CAMPO.

Caoutehoue, 11, 215.

Capão (Capões), bouquets de hois épais dans les pâturages, I, 87.

Capão das Flores, habitation, I,[136. Capataz ( conducteur de bétail ), I, 25.

Capim catingueiro. V. CAPIM GORDURA.

Capina gordura ( Melinis minutiflora ) , Gramine, I , 223-225, 272, 293, 298, 392, 357, 365; II, 29, 31, 54, 175.

Capins Frechs, Grainnée, I, 119, 136, 256; IF, 174, 302: Capitaines généraux, ancien nom des gouverdeurs de pro-

vince, I, 335; II, 76.

Capitão Pedro , habitation, I, 137.

Capitation ( Capitação ), impôt, I, 299, 329, 310. Capitinga, habitation, I, 166.

Carabandella. V. Campo Alegre.

Carajas , nation indienne, II, 96, 98, 172, 126.

Carapina (Fazenda do ), habitation, I, 300.

Caras, Dioscorea des botanistes, I, 72, 121.

Caravane. V. TROPA.

Caribbeas ou Curiboeas. V. Metis de Negres et d'Isdiennes.

Carrascos, forets naines, I, 269; II, 88.

Caryocar Brasillensis (vulgairement pequi), arbre II, 27.

Carrapatos, insectes malfaisants du genre Ixodes, II, 32, no. 127, 128, 153.

Casados ( Fazenda dos ), habitation, II, 239,

Casan de Istailejão. F. Horals rounta portina Lor.

Caseade; celle dite Catinorian par Casca. P'Arra, I, 185-185;
— une ajure dans la Serra da Canastra, 193; — une autre qu'on
volt à une demi-lieue de la Fazeada do Geratió. 195; — celle dite
Cacinorian do Roctura, 199; — une autre qu'on utide la Fazeada
de Manuel Antonio Simées, 200; — cella du Resiro da Jabuticabeira, 235; — celle dite Cacinorian doss Francs, 11, 215; — celle
du Ribeira da Recinda, 234.

Casmarynchos nudicollis. V. ARAPONGA.

Cassia, genre de Léguminenses, I, 256.

Castelmau , voyageur français, L 371.

Catalão , village, II, 225, 239.

Cavalcante, village en 1819; ville depnis 1832, 1, 305, 110 II, 73.

Cavalhadas. V. Exercices de Chevaux.

Caveira, nom de lieu entre Paracatu et la frontière de Goyaz, I, 305. Caveiras (As), chaumière dons le Mato Grosso de Goyaz.

II, 176.
Catingas, forets qui perdent leurs feuilles chaque aimes, 1, 323
II, 54.

Cayapós. V. Coyapós.

Caytete, ville, I, 294,

Chaearas ( maisons de campagne ), 11, 17.

Chaeriabas. V. CHICKIABAS.

Chaleur, I, 43, 89, 267; II, 43, 46, 125, 152, 156, 159, 165 166, 173, 175, 176, 214, 219, 235, 237.

Changements de domielle , 11, 295.

Chapada des Coures, plateau, I, 206. Chapada de S. Marcos, plateau, 1, 215, 305.

Chapadão, grand plateau; celui qui termine la Serra da Canastra, 1, 194; — celui qui termine une autre portion de la Setra de

tra, 1, 194; — celui qui termine une autre portion de la Setra (

'S. Francisco e da Paranahyba, près le passage de ce dernier fleuv 214, 269.

Chars à bœufs , I, 175, 191: -

Chaves , habitation, I, 91, 93, 162.

Chavantes, pation indienne, II, 122, 216.

Chemins, I, 369; - celui de Comberce (Caminho de Comber-CIO ) , 23; - de Rio de Janeiro à Minas Geraes , 6-24; - du · RIO PRETG. 22, 25, 29, 30; -de S. GARRIEL BUX CAMPOS. 54:de terre (GAMINHO DA TERRA), 2, 19, 23; - de l'Aldea de S. Jose au Rio Claro, II, 125; - du Rio nos Piloes à Villa Boa, 152; - celui de VILLA BOA à S. PAUL, 169-171; - dans le MATO GROSSO, 174.

Chevaux . I. 358, 363.

Chielia. V. STERCULIA CHICHA. Chieriabas, nation indienne, II, 285-292.

- in the second

Chiques. V. Bicnos do PE.

Cinchona ferruginea, espèce de quinquina, I, 139. Cipó matador (liane meurtrière), I, 30.

Cire, II, 161.

Ciaraiba, nom vulgaire d'un arbre des Campos, II, 151.

Classification des Indiens, II, 122,

Clerge, I, 126, 132, 218, 348; II, 44, 114, 192, 239. Climat, I, 373; II, 40.

Cobras (As), Rancho, I, 43.

Cochons, I, 24, 72, 120, 158, 358, 363, 364; II, 41.

Coelho (le lieutenant), propriétaire de la Fazenda das Caldas, II. 200. Comarcas , divisions des provinces, I, 334.

Comparen de Norte, division de la province de Gayez, I, 335, 341, 362, 365, 369.

Comarca de Paracata, division de la province de Minas Geraes, I, 204-231. Comarca do Sul, division de la province de Govaz, I. 225.

357, 362, 363, 365, Comarca de S. João d'El Rei, division de la province de Minas Geraes, I, 71, 73, 75, 77, 78, 79, 122, 138, 176, 208, 207. 242.

ommandants, 1, 147.

Compagnates pour l'exploitation des mises d'or, 1, 202, 361 361.

Composées, fimille de plantes, 1, 227, 202, 211 11, 32.

Comecição, village près S. Joio d'El Rei, 1, 133.

Comecição (pròvince de Goyaz), village ca 1519, sujourd bui ville, 1, 333.

Comecição (Fazenda da J., babitation près Villa Bigs, 11, 98, 113.

Comecição (Fazenda da J., babitation près Villa Bigs, 11, 98, 113.

Contrelpande, 1, 310, 311; II, 79, 140, 143, 146, 162, 164.

Coppenânsan, jieu voisin de Rio de Janero, II, 511.

Coppenânsan, jieu voisin de Rio de Janero, II, 511.

Correa (Table ), cultivatury 1, 11.

Correa (Table ), cultivatury 1, 11.

Corrego das Areas, ruisseau, II, 30.

Corrego das Areas, ruisseau, II, 30.

Corrego das Caldas, ruisseau, II, 218,
Corrego de Jaraguú, village en 1819, ville depuis 1838,
II, 38, 48-53, 114, 166, 161.
Corrego dos Macneos, ruisseau, I, 288,
Corrego do Menting, Blabo, F. Conasso Pous
Corrego Pober, ruisseau, I, 188,

Corrego Rico, ruisseau, I, 282, 288, 291.

Corrego de Santa Luzia, ruisseau, II, 11.

Corrego de S. Antonio, ruisseau, I, 281, 298.

Corrego de S. Domingos, ruisseau, 1, 284, 288, 297. Corrego de Santa <u>Rita, 1, 284, 298.</u> Corrego Superbo. V. Corrego Pobre.

Corrego Vermelho, ruisseau, II, 226.

Costumes, I, 87, 88, 145, 156, 221, 250, II, 208, 232.

Coton, I. 138, 258, 360, 364; II, 42, 183, 184.

Coyapiss, nation indienne, I, 371; II, 87-119, 122, 123, 124, 126, 187, 164, 255.

Crixé, village, I, 313, 335; <u>11</u>, 166. Croisement des races, <u>II</u>, 271.

Curiosos, hommes qui, par goût, exercent un motier ou culturent un art sans en faire leur profession, I, 104.

2 - 6

```
Curral, enclos pour le bétail, I, 68, 120.
Curral, hameau, I, 146.
```

D

Damaso (Fazenda de), habitation, <u>I, 257.</u>
Damiana (Dona), femme coyapó, <u>II, i 18.</u>

Danse , II, 60, 105.

Bata, étendue de terrain aurifère que distribue le Guarda Mor, I, 283.

Décimateurs. V. Dizinerros.

Desemboque, village en 1819, aujourd'hui ville, <u>I, 184, 216, 241, 344; II, 249</u>

Desert, V. SERTAO.

Destruction des bois , I, 291, 364. Diaments , I; 215, 280; II, 136-146, 164.

Dime, I, 338, 342-345, 364.

Disette, I, 295.

District privilégié des Indiens, II, 251-313.

Dizimetros, décimateurs, I, 190, 343.

Douro (Aldea do ), village d'Indiens, II, 84, 95, 124.

Bragons (Compagnie de ), I; 349,

Enux miméralica, I., 221; — celles d'Anaxa, I., 238, 247-246; II., 216; — celles de Samta, I., 256; II., 238; — celles de la Seara Neca Be Panacaru, I., 264; II., 238; — celles qui avoisinen l'habitation de Guanda Món, Près Panacaru, I., 273; — celles de Caldos Novas et Vallans, II., 209-210; — celles de Fanusia Ponte, II., 218, 202; — celles de Ro Pando, dans la province de S. Paul, II., 218; — celles qui se trouvent à o lleus de Rocham, près le Ro nos Yettas, vonte de Goyaz, 298.

Empereur, celui qui préside la fête de la Pentecète, II, 172. Emeruzilhada, nom de lieu, I, 2, 19, 28,

Enseignement, L 348; II, 76, 246.

Esclavage, <u>I.</u> 108-112.

Epidemie, II, 50.

Exeravos dos dinmantes (esclaves des diamants), cailloux qui accompagnent les diamants dans le Rio Cláro, II, 144.

Estamislae da Silveira Guttleres, Goyanais qui s'embarqua sur les rivières pour pénétrer dans la province de S. Paul. I. 370.

Estiva (Aldea da), village d'Indiens métis, II, 169, 265-267,

Riymsologie, celle de Tananati, 1, 12; — de Cavitino, 166; — de Perutino, 28; — d'Anan, 242; — de Parcitio, 28; — d'Anan, 24; — de Carvino, 321; — de Tanana, 321; — de Paranatiro, 322; — de Tiroco, 399.

Emphorbineces, famille de plantes, I, 255.

Exercices de chevaux (cavalhadas), II, 8. Extraction de l'or, I, 352-356.

W.

Farinha, sorte de farine dont on saupoudre les aliments, 1, 121.
Farinha Podre, village, I, 225, II, 170, 302-306.

Fasenda ou babitation, I, 7, 75, 80, 122.

Fazenda d'el Rei, ferme royale, II, 121, 127.

Fazendeiros, propriétaires d'habitations, I, 70, 73, 75, 76, 17, 87, 89, 122, 173, 175, 234.

Felisberto, cultivateur, 1, 183.

Femmes, I, 78, 157; II, 6, 8, 47, 53, 77, 116, 141, 268, 285, Fer, I, 140, 178, 230, 365; II, 15.

Fernando Belgado Freire de Castilho, 1, 333, 341; II, 80-84, 145, 161.

Ferrador. V. ARAPONGA.

Ferreiro, village, I, 313; II, 68.

Feuilles (chute des), I, 228, 301; II, 36, 175, 206.

Fêtes, I, 166, 175; — celle de la S. Jean, II, 59-61; — celle de la Pentecote, II, 177; — celle de Nossa Senhora da Abbadia, 198; — celle de la S. Louis, 220. Finances, I. 337-341. .

Firmiano, Indien botocudo, I, 5, 115; II, 97, 158,

Fleurs qui paraissent avant les feuilles, II, 151, 206. Flores, village en 1819, aujourd'hui ville, I, 335.

Floraison, 1, 163, ...

Folia, réunion d'hommes qui quêtent pour la fête de la Penfecôte, 11. 177. 296 A. 1 5 4 4 1 1 20 544

Forces militaires, I, 349-351.

Forêts vierges, I. 30, 33 : II. 48, 53, 128, Formiga ( Aldea da ), village d'Indiens, II, 94, 95.

Formign, village, I, 119, 122, 151, 362; II, 15.

Forquilla ( Sitio da ), petite habitation dans la province de Goyaz, II, 190. had a la value of the form

Forquillas, habitation (dans la province de Rio de Janeiro), I, 31. 

Fourmis, 1, 299, 362. França, nom de lieu près la cité de Goyaz, II, 173.

Francisco Alves ( Sitio de ), maisonnettes, H. 207, 221. Francisco José de Matos ( Fazenda de ), habitation .

Francisco Leite, colonel à la cité de Goyaz, II, 63, 161 Francisco Soares Bulhões, aventurier govanais, 11, 160,

Fromages I. 71. " Co-- Like the second

Froment, I, 358, 364; II, 14, 41, 73 Fruta de lobo. V. Solanum Lycocarpum. Fuba, farine de mais simplement moulue, I, 121. Furmas (Sitio das), chaumière, Il, 188. Furnas (Fazenda das), habitation, II, 275.

the state of protected

Gabiroba. V. PSIDIUM.

Garapa ( Sitio de ), maisonnelles, II, 7.

Gentinmées, famille de plantes, L. 233, 237, 366; 11, 27. Gelée, I, 33, 195.

Geraldo (Fazenda do), habitation; I, 192, 193. ... Geralistas. V. Mingiros.

Gesneria, geare de plantes, <u>II</u>, 276.

Giraos, lits rustiques, <u>I</u>, 189.; <u>II</u>, 101, 115.

Goitacazes, Indiens sauvages, I, 40-43.

Goitre, IL-72, 113

Gonsalo Marques (Sitio de), chaumière, H, 178.

Goya, nation indienne, I, 305, 310-313.

Goyaz (province de), I, 205, 241, 308-318; II, 1-241, 298, 313.

Goyaz (la cité de); V, VILLA BOA

Graminées, famille de plantes, I, 223, 285:

Gregorio Nunes (Sitio de), chaumière, II, 205.

Guaranis, nation indienne, II, 123.

Guarda Mor, habitation près la ville de Paracatu, I, 272.
Guarda Mor, halte sur la route de Villa Boa au Rio Claro, II
150, 155, 156.

Guarda Mor, magistrat chargé de la distribution des terrains aurifères, I, 283.

Guarda da Posse, poste militaire, II. 307.

Guazuma ulmifokia, Aug. do S. II., plante du groupe des Butnériées, II, 95, 206. Gurguiho, habitation, II., 91.

Gymnotes Carapa. V. Anguilles electriques.

Hancornia, V. Mangabeira.

Harlcots, I, 14.

Herva d'Urubu, plante qui preserve, dit-on, de la morsure des serpents, I, 98.

\*\*Historbee de la Ville de Yarra, (s. 1, 24-27; — du village de Ruo Parto, 19; — de la villa de Transtona, 143; — du village de Fonnica, 123; — de Pruntu, 169; — de la Ville de Bonnica, 123; — de Pruntu, 169; — de la Ville d'Arraxa, 230-21; — de Barraya, ajourchui (s. 1], 13; — du Village de Controlla, 22; — de Barrayar, 49; — de Jarraya, "ajourc'hui (village, de Fransito, 93; — de la cied de Govar, 65; — des Jarraya, "ajourc'hui (village de Fransito, 93; — de la cied de Govar, 65; — des Jarraya Corratos de La Carla (s. 1); — de village de Paries (s. 1); — de village de Varies (s. 1

PLEAS, 126; — de BON FIN, aujourd'hui ville, II, 194; — des CALBAS VELHARS, 212; — des CALBAS NOVAS; 210; — de SANTA CAUX, aujourd'hui ville, 2221 — de l'ALDAS AO RIO DAS PEDRAN, 253-258; — de l'ALDAS DA ESTIVA, 266; — de l'ALDAS DE l'I SARRAO, 266, 262."

Hospice du tiers ordre de S. François, II, 40:-

Hospitalité, I, 46, 93, 117, 125, 185, 219; 11, 80.

Hôtels pour la fonte de t'or (casas de fundição), 1, 215, 310. Hydropisie, I, 96, 151, 324; II, 40, 50, 72.

Hydrophobie, I, 151,

Hyptis, genre de Labiees, 11, 27,

### Impôts, I, 338; II, 6.

Ignatio de Souza Warneck, capitaine, I, 35.

Imprévoyance, II, 111, 141, 162.

Incendie des campos, II, 166, 112, 203; — des roners,

Inconfidencia das Minas, révolte à Minas, II, 284.

Indiens, I, 96, 309, 312, 333; II, 94-119, 122-124, 252-273, 282-292, 293.

Indigo, I, 167, 361, 364.

Enhame, Caladium esculentum des botanistes, I, 12, 121. Emsalubrité, II, 311.

Intrigue, II, 246.

Itiméraire de Rio de Janeiro à Governo, L 19.

- d'Uba au village de Rio Preto, 22.

du Rio Preto à la sortie des forêts, 50...
d'Alto da Serra à S., João d'El Rei, 83.

du Rancho de Rio das Mortes Pequeno à Tamandua,

de Tamandua à la Serra da Canastra, 158:

de João Dias à Araxa, 191.
 d'Araxa à Paracetú, 252.

de Paracatú au Registro dos Arrependidos, 297.

- du Registro dos Arrependidos i Santa Luzia , II, 4.

de Santa Luzia de Goyaz à Meiaponte, 17.

de l'Aldea de S. José au village de Pilões, 121:
du bameau de Pilões à Villa Boa, 150

 de Villa Boa à Meiaponte par le chemin le mois fréquenté, 172.

de Meiaponte au village de Bom Fim, 188. du village de Bom Fim au Sitio do Pari, 201

des Caldas à Santa Cruz, 220.

de Santa Cruz au Rio Paranahyba, 228.

du Paranabyba à la Fazenda das Furnas, 251.
de la Fazenda das Furnas au Rio Grande. 275.

Ivresse, II, 78.

Jaca, sorte de panier, I, 72, 18.

Jaeu, habitation, II, 150, 163, 159.

Jacuba, farine délayée dans de l'eau, I, 278
Jaquemont, voyageur français, I, 262.

Jaragua. V. Corrego de Jaragua.

Javaes, nation indicane, II, 96, 98, 112, 126.

Jésultes, II, 94, 95, 102, 103, 112, 113, 255, 284.
João Dias, habitatiou, I. 177, 190.

João Cactano da Silva, Goyanais qui descendit par les rivières jusque dans la province de S. Paul, I, 370, 371.

João Carlos Augusto d'Oyenhausen, gouverneur de Matogrosso, puis de S. Paul, II, 156.

João Gomes (Fazenda de), habitation, 1, 275.

João Leite da Silva Hortiz, un des premiers aventu-

riers qui découvrirent Goyaz, I, 311.

João Manoel de Menezes, capitaine général de Goyaz,

II, 128.

João Rodrígues Pereira de Almeida, négociant,
I, 20; II, 81.

João Quintino de Oliveira, capitão mór de la ville de Tamandus, I, 123, 146.

João Texeira Alvarez, curé de Sonta Luzia, I, 330, 363; II, 8-10, 17-19. Joaquim Alves de Oliveira, commandant de Meiaponte, I, 360; II, 133, 180-187.

Jonquilm Alves (Fazenda de), habitation, II, 180-187.

Josquim Dias (Sitid de), chaumière, II, 204.

Joaquim Marcos (habitation), I, 82.

Joaquim Thetonio Segurado, ouvidor de la Comarca do Norte à Govaz, II, 83.

José de Almeida de Vasconcellos de Soberal e Carvalho, baron de Mossamedes, capitaine général de Govaz, II, 95, 96.

José Francisco (habitation), I, 32.

José Mariaune, muletier, I, 20, 113, 116, 142; II, 57, 237, 300, 305.

José Percira da Silva, propriétaire, I, 104, 114, 129.

José Pinto da Fonseca, Goyanais qui descendit par les rivières jusque dans la province de S. Paul. I, 370.

José Hodrigues da Cruz. I. 33. 35.

José Rodrigues Frees, Pauliste qui fonda Paracatú, 1, 282. Joseph (le père), missionnaire capucin, II, 10, 58, 85, 162, 192.

Jucunu, sorte de corbeille, II, 104, 115, 116.
Justices (julgados), divisions des provinces, I, 334.

Mielmeyera speciosa, plante guttifère, I, 237, 256.

Lage ( Sitto da ), habitation, 11, 58.

Lage, nom de lieu, 11, 28, 174

Lagon Fein, lac, II, 132, 134.

Lagon Grande, lac. II. 178.

Lagon do Padre Aranda, lac, II, 132.

Lagon dos Porcos, marais, 1, 204! . Lagon Torta, lieu marceigeux, 1, 303, bearing addite

Lambose, ancienne aldée, II, 301.

Langues indiennes, I, 41; II, 107, 260-265, 289-294. Laranjeiras (Fazenda das), habitation, I, 89.

Lard, I, 41, 13. The of the out of a part of the

Laruette (Antoine), serviteur de l'auteur, I, 6.

Leandre (Fazenda do), habitation, I, 263. Légumineuses, famille de plantes, 1, 255, 274.

Lepidosiren, espèce de poisson, II, 133, 134, material

Lingon geral, langue des Indiens de la côte, II. 173, 201-205 Limhares (le comte de), ministre du Brésil , I; 338. 

Lobelia, genre de plantes, II, 216.

Luccock, voyageur anglais, I, 262.

Louiz, soldat dui amène les Covanos à faire la naix avec les Covanais II, 97, 112.

Luiz Antonio da Silva e Sousa (Tabbé): perivaiti sova. Luiz da Cunha Menezes, cantame général de la uro.

L 9 / 14 30 vince de Goyaz, II. 97. Luiz Gonzaga de Camargo Fleury, pretre govanais. the officers' II. 43. . Lot of the diptorton

Luiz de Mascarenhas, comte de Sarzedas, capitaine général de la province de S. Paul. II. 68. the point of the transfer of the court of the property planted the

Macacon (Fazenda dos), chaumières, II, 25. Macauba, espèce de palmier, II, 151, 173.

Machaeulis, peuplade indienne, II; 128.

Machine à séparer le coton de ses graines, II, 183 : - à raper le manioe, 183.

1 . of 100 per . . . + \$44. 6 certs . 5020

Macunis, peuplade indienne, 11, 167, 123.

Madre de Deos, hameau, I, 9f.

Male, I. 7.

Maisons, <u>i</u>, 89, 122, 221, <u>ii</u>, <u>5</u>, 100, 104.

Malalis, peuplade indienne, II, 123

Malpighiées, famille de plantes, I, 255, 274; II, 151; 200.
Manualucos, métis de blancs et d'Indiennes, II, 271;

Mamoeiros. V. Mamoeiras.

Marmometras, halte sur la route de Villa Boa au Rio Claro, II, 180, 185.

Mandings, habitation, II, 59, 174.
Mandines, habitation, I, 7, 2.

Mangabeira, petit arbre de la famille des Apocynées, II , 216. Manglier, I, 2.

Manloe, I, 222, 271.

Manjola, machine à l'aide de laquelle on commence la préparation de la farinha, <u>1</u>, <u>236</u>.

Manjolinho, chaumière, dans le Mato Grosso de Goyaz, II,

Manoel Antonio Simões (Fazenda da), habitation, ... 1, 197-200.

Manoel Correa, celui qui decouvrit Goyaz, [, 309; II, 230. Manoel Lopez, cultivateur, [, 185.

Manoel Rodrigues Thomar, celui qui découvrit le lieu où est situé Meiaponte, 11, 10.

Marcelline, serviteur de l'auteur, I, 249, 268. ... Marcos (Fazenda de), habitation, I, 155.

Marcos de Noronha comte dos Arcos, premier gouverneur de Goyaz, I, 315, 340.

Maria Rosa (Dena), femme de la nation des Chicrisbas, II,

Mariages, I, 374; II, 74, 117, 189, 244, 271.

Martinho Coelho, celui qui découvrit les Caldas Noyas, II, 210, 216. Mate Grosso, forêt voisine de Villa Boa, I, 321, 358; H, 53-

55, \$74-180. Mategresse, province, <u>I</u>, <u>212</u>, <u>339</u>; <u>II</u>, <u>140</u>, <u>144</u>, <u>147</u>, <u>152</u>, <u>154</u>.

Matomba ou Matombo. V. Guazuna ulmifolia, Mauritia vinifera. V. Bority. Mawe, vovageur anglais, I. 262.

Médecins, I, 103; II, 72,

Meinponte, village en 1819, ville depuis 1836, I, 313, 385, 349. 359, 363; II, 11, 27, 30, 36-14, 49, 73, 79, 166, 169, 178, 193, 196,

Melastomées, familie de plantes, I, 270, 297. Melinis minutiflora. V. CAPIN GORDERA.

Mendiants, II, 43.

Métis de mulâtres et d'Indiennes, I, 20; - DE NEGRES ET BYNDIENNES, 253, 270, 272;

Miel. II. 150.

Milice (milicia), garde nationale, I, 349.

Mimosées, plantes, II, 34. Wimas (Fazenda das), habitation, I. 264.

Mimas Gleraes, province, I, 6, 46-307 ; IL, 2, 9, 12, 48, 53, 74, 75, 248-313.

Minas Novas, partie de la province de Minas Geraes, L. 314. Mineiros, habitants de la province de Minas Geraes, I, 103, 107,

117, 124, 143, 145, 148, 219, 316, 844, 372, 373; II, 79, 233, 236, 251, 295,

Mimeurs, I. 77; II. 13: 46.

Minhocho, animal d'une existence douteuse, II, 132-135

Minières, I, 120, 132, 148, 222, 316. Williamina, insectes malfaisants, II, 237.

Modimhas, chansomettes, II, 60.

Miceurs, I, 77, 124, 217-222, 372-378; II, 15, 16, 74-79, 83 111-118, 140, 141, 162, 189, 190, 232, 236, 240.

Moinho, petite habitation, I, 300. Monjoles, hameau, I. 298.

Monochós, peuplade indienne, II, 123.

Montes Claros, montagnes, II, 21, 23.

Montes Pyreneos, I, 208, 200, 212, 319, 361; H, 30-34, 45,

Moquem, lieu.désert, I, 269, 304.

Morfea, sorte de lèpre, I, 151, 152; II, 40, 50, 217. Morro do Alecrim, petite montagne, II, 6.

Morro de Comacho, morne, I, 146.

Morro da Cruz das Almas, montagne, 1, 287.

Morro do Frota, montagne, II, 39.

Morro de Palmital, petite montagne ferrugineuse, I, 139,140.

Morro da Pedra Branca, pelite montagne, 11, 257

Morro do Sol, petites montagues, II, 62.

Morro do Tiçao, petite montagne, II, 23, 30.

Mossamedes. V. S. José de Mossamedes.

Moustiques, I, 3; II, 128, 153, 236, 252.

Moustons, I, 73, 225, 363; II, 6.

Moyens de communication, I, 368-371. Mulatres, II, 52, 72, 107, 202, 271, 272.

Muletier, II, 57.

Muriers, I, 361.

Myrtées, famille de plantes, II, 211, 278.

Mutuens, espèce de taons, II, 153.

Natividade, village en 1819, aujourd'hui ville, I, 313, 335.

Negres, I, 16, 18, 108-112, 285, 329; II, 72, 182. Nonas, II, 30, 117.

Nossa Senhora da Piedade d'Inhumirim, I, 8,

Observations thermométriques, II, 314.

Offices publies, I, 336.

Olho d'Agoa, nom de lieu, I, 305. Oliveira ou Nossa Senhora da Oliveira, village, F, 119, 143.

Or, I, 49, 66, 133, 148, 230, 282, 290, 297, 310, 311, 313, 315, 316, 339-341, 366-368; H, 6, 13, 24, 29, 31-83, 40, 46, 74, 138-145, 186, 195, 219, 226.

Ouro Fino, village, II, 61, 68. Ouvrier, II, 74, 84.

Pacari. V. LAFOENSIA PACARI.

Pachira marginata, Bombacée, I, 247; II. 152, 206.

Padre Correa, habitation, I, 12.

Paineira do campio. V. Pachina Manticisata.

Palol Quelmado, habitation I, 201, 232.

Palmilers, I, 51, 282, 274; II, 26, 50, 152, 156, 2?

Pamhannes, peuplade indieme, II, 101, 122.

Pao d'arco, non vilgaire d'une Bignonee, III, 161.

Parcala, notion indieme, II, 255.

Parcala, notion indieme, II, 255.

Part (Sitio do), petite habitation, II, 202.

Patrocinio, village en 1819, I. 216, 217, 225, 228-230, 242, 248, 259, 262.

Paulistes, habitants de la province de Saint-Paul, I. 107, 282,

310; II, 205.

Penge du Rio Grande, I, 21; — du Corumba, II, 230; — du

Río das Velhas, 280.

**Pedras** ( Aldea do Río das ), village d'Indiens métis , II, 169, 252-265, 268, 270, 313.

Pedestres, troupe d'un ordre inférieur, I, 350, 351.

Pedro da Rocha (Stito de), petite babitation, II, 231.

Pequi. V. CARYOGAR BRASILIENSIS. Perinitings, habitation, 1, 238.

Physocalymna florida, plante de la famille des Salicarices, II. 206.

Picada do Correlo de Goyaz, chemin, I, 268; II, 14.
Pilão Arcado, ville, I, 293, 359.

Pilar, village en 1812, ville depuis 1831, I, 335; II, 216.

Piloes ( Arraial dos ), village de la province de Gyvaz, II,

135-148.
Pilões ( Sitio dos), chaumière, I, 270.

Piranha (Serrasalme Piraya), poisson, I, 268

Pirapora, chute d'eau, I. 213.
Pinheiro. V. ARAUCARIA BRASILIENSIS.

Pisarrão (Aldea de), village d'Indiens metis, 11, 266, 267
Piumby, village, I, 169,

Plules, I, 15, 324; II, 193, 295.

Plumiera drastica, plante apocynee, II, 1.
Pohl, voyageur autrichien, I, 262 ( II, 19, 152.

Poissons, 1, 207; II, 148.

```
Pombal (le marquis de), ministre de Portugal, I, 215.
Pommes de terre, II, 18.
Ponts, I, 48,
Ponte Alta, habitation près le village de Formiga, I, 162-166.
Ponte Alta, habitation près Santa Luzia de Goyaz, II, 23,
Population, I, 149, 170, 242, 287, 325-324; II, 11, 38, 49,
  69, 312,
Porco Morto, lieu désert dans la province de Goyaz, près l'Al-
  dea Maria, II, 128.
Porto de Beserra, I. 294.
Porto da Estrella, village, I, 2, 4.
Porto Feliz, ville de la province de Saint-Paul, II, 152.
Porte da Parahyba, I, 26, 28, 31.
Porto do Quebra-Anzol, I, 254.
Porto Real, village en 1819, ville depuis 1831, I, 335.
Porto Real da Paranahyba, II, 250.
Posse (Sitio da), charmière, II, 233. .
Pouse, nom qu'on donne aux haltes, II, 154.
Pouse Alto, habitation, II, 175, 176.
Pouso de Dona Antonia : lialte sur la route de Villa Boa
  au Rio Claro, II, 157.
Pouso Novo, nom de lieu, II. 62.
POURO Alegre, V. CAMPO ALEGRA.
Pousoal. F. Pouso ALTO.
Pregent (Yves), serviteur de l'auteur, I, 6, 89, 403-105, 112,
Prix des denrées, I, 314; II, 18.
Procession, I, 98-102.
Produit des terres, I, 15, 31, 33, 50, 76, 138, 176, 222,
  245, 271, 301, 358; II, 175, 236.
Propreté, II, 37, 69.
Paidium, genre de la famille des Myrtées, II, 278;
Pyracanjuba, espèce de hameau, II, 193.
```

Pyreneos. V. Montes Pyreneos.

Qualea, genre de plantes de la famille des vochysiées, I, 255; II, 27, 151. Quebra-Anzel, habitation, I, 232.

Queimadas, paturages récemment incendiés, II, 21, 130, 187.

188.

Duinquina. P. Cinchona Perruginea.

Quint (impôt du), I, 313, 338, 340, 342.

Radiées, plantes composées, I, 237.

Ralmundo Nonato Hyacintho, greffier de la junte du trésor royal, II, 84, 87, 161.

Ramcho, hangar pour les voyageurs, I, 5, 7, 142; II, 232, 234, 300, 310.

Rancho das Areas, habitation, II, 56. . . .

Rancho da Goyabetra, habitation, II, 55.

Rancho do Rio das Mortes Pequeno, habitation,

Région des campos, l, 11, 24, 58, 227. .

Région des forêts, I, 10, 24.

Registro, douane, I, 23, 28, 46; II, 307. -Remèdes sympathiques, II, 307.

Retiro, espèce de chalet, I, 68.

Retiro da Jabuticabeira, chalet, I, 233, 235.
Retiro de Tras-os-Montes, chalet, I, 236.

Riacho (Sitio do), chaumières, H, 238.

Biacho Frio, ruisseau, II. 6.

Riache Frie (Fazenda do), habitation, II, 5, Ribeirão, rivière, 1, 276.

Ribeirão (Sitio do), maisonnettes, 11, 236.

Bibeirão d'Agoa Quente, rivière, II, 211, 213

Ribeirão da Antinha, torrent, II, 25.

Ribeirão das Areas, torrent, II, 27, 28. Ribeirão dos Cabrestos, I, 178.

Bibeirão das Furnas, ruisseau, II, 275.

Ribeirão dos Macacos, torrent, II, 25. Ribeirão da Poute Alta, II, 26, 28.

Ribeirão de S. Pedro, I, 298, 300.

Ribeirão da Capimvara, I, 181.

Ribeirão da Prata, I, 181. Ribeirão da Rocinha, ruisseau, II, 294.

Rio Abaité, I. 205, 215.

Rio Abaité do Sul, I, 205.

Rio das Almas, I, 212; II, 38-40, 48, 61.

Rio das Antas, II, 191.

Rio Araguaya, I, 317, 318, 319, 335, 371, 11, 68, 83, 147. Rio dos Barreiros, II, 147.

Rie dos Bois, I, 369.

Rio Capivarhy, II, 189.

Rio Carunhanha, I, 205.

Rio Claro, rivière, II, 130, 181, 136-148.
Rio Claro (Arraial do). V. Phōes (Arraial dos).

Rio Cinro (Arraial do). V. Pilões (Arraial dos).

Rio Corumba, I, 208, 212, 318; 11, 25, 27, 30, 229.

Rio Coyapô, II, 147.

Rio Doce, I, 206. Rio Escuro Pequeno, I, 276.

Rio Escuro Grande, I; 276.

Rio da Estiva, II, 265. Rio da Estrella, rivière, I, 1, 3.

Rio Fartura, II, 127, 146.

**Bio Grande**, rivière de la province de Minas Geraes, 1, 64, 87, 91, 205, 207, 208, 312; 318; 11, 281, 307, 340.

Rio Grande (canton de), province de Minas Geraes , comarcade S. João d'El Rei, I, 64-82, 234.

Rio Grande, nom que porte dans ses commencements l'Areguaya, I, 318; II, 146, 147.
Rio Indaia, I, 216.

Rio d'Imhumirim. V. Rio DA ESTRELLA.

Rio do Jacaré, <u>I</u>, <u>142</u> Rio Jurubatuba, II, <u>193</u>,

Rio de Meiaponte, II, 41.

Rio das Mortes Grande, I, 97.

Rio das Mortes Pequeno, I, 96, 97, 134, 163.

Rio Paracatú, I. 294. Rio Paraguay, II. 141.

Rio Parabyba, I, 10, 23-29.

Rio Paranahyba, <u>I</u>, <u>205-211, 222, 227, 231, 267, 312, 318</u> 369; II, 30, 242.

Rio Parannâ, I, 64, 369. . . . Rio Parannân, I, 312.

Rio Passa Quatro, II, 204.

Rio das Pedras, II, 252.

Rio das Pedras. V. Aldea do Rio das Pedras.

Rio do Peixe, II, 204, 221. Rio do Perdição, I, 311.

Rio Piabanha, <u>I</u>, <u>12, 12.</u>

Rio dos Pilões, I, 311; II, 131, 134. Rio de la Plata, I, 64, 312, 370; II, 147.

**Rio Preto** (Arraial do), village; 1, 45, 48-50.

Rio Preto, <u>I, 298.</u>

Rio Quebra-Anzol, I, 226, 252. Rio Rico, I, 311.

Rio de Santa Isabel, I; 216.

Rio de S. Antonio, I, 199, 200.

Rio de S. Antonio dos Montes Claros, II, 22.

Rio de S. Bartholomeu, <u>I, 307</u>; II, <u>6</u>.

Rio de S. Francisco, <u>I.</u>, 180-181, 192, 205-212, 227, 231, 275, 294, 304, 380.

Rio de S. Marcos, I, 205, 214, 306.

Rie Tieté, I, 370.

Rio do Tocantina, 1, 207-210, 212, 312, 317, 318, 319, 336, 371; II, 30, 61, 83, 147.

Rio Turvo, I, 369.

Rio das Velhas, un des affluents du Rio Grande ; I, 253 ; II, 279, 307.

Bio das Velhas, un des affluents du S. Francisco, II, 311. Bio Vertastuno, II, 234, 235.

**Rio Vermelho,** rivière qui passe à la cité de Goyaz, I, 353, 371; II, 61, 65, 68, 133.

Rio Vermelho, rivière qui passe au-dessous du village de Bom Fim, II, 194.

Rio Uberava Falsa, II , 302.

Rio Uberava Verdadeira, II, 297.

Bio Uruhis, II, 59, 61, 172.

Rio Uruguay, II, 147.

Rocinha (Sitio da), petite maison, II, 294.

Rodrigo Cesar de Menezes, gouverneur de S. Paul.,
1. 310.

Rosée, II, 56, 127.

Rotala, genre de plantes, II, 151.

-

Sabara, ville, I, 265, 286. Saccharum Sapé. V. Sapé.

Salix Humboldtiana, Saule, I, 97.

Salubrité, I , 324; II, 40.

Salvert (Antoinette de), sœur de l'auteur, II, 157.

Santa Anna, ancien nom de la cité de Goyaz, II, 65. Santa Anna ( Aldea de ), village d'Indiens , II , 169 , 255 ,

283-292, 313. Santa Barbara, chapelle, II, 69.

Santa Cruz de Goyaz, village en 1819, ville depuis 1835, I, 313, 335, 362, 363; II, 11, 169, 103, 223, 228.

Santa Isabel, poste militaire, I, 275-280.
Santa Luzia de Goyaz, village en 1819, aujourd'hui ville,

1, 321, 333, 335, 358, 361, 362, 363, 364; II, 8-16, 25, 27 73, 79, 196.

Sapesal, halte, II, 209.

S. Antonio (Fazenda de), habitation, II, 46.

S. Antonio dos Montes Claros, village, I, 321, II. 11, 23.

S. Felis, village en 1819, aujourd'hui ville, I, 312, 315, 335, 340.

S. João das duas Barras, ville, I, 835.

S. João Evangelista (Chacara de), maison de campagne, II, 17-19. S. João da Palma, ville, I. 335.

S. João d'El Rel, ville, I, 95-118, 290, 363.

S. Joaquim (Engenho de), V. Joaquim Alves (Fazenda de)

S. José de Mossamedes, aldea d'Indiens coyapos, II, 91-119, 122, 126.

S. Gabriel, rancho, I. 50.

S. Miguel e Almas, habitation, I, 167.

S. Pedro d'Alcantara, village, 1, 242.

S. Romão, village en 1819, aujourd'hui ville, I , 216, 218, 359 II, 11, 15.

S. Roque, chapelle, 1, 192.

Sapé (Saccharum Sapé), Graminée, J. 273.

Sapé, nóm de lieu, I, 273. Sapotées, famille de plantes, 11, 51.

Sebastião de Arruda. V. Physocalymna Florida.

Sécheresse, I, 15, 32, 88, 102, 228, 230, 295; H, 58, 125, 176, 187, 201, 232, 278.

Sel, I, 121, 225, 298, 302; II, 15, 122, 161.

Serpents, I. 98.

Serra d'Abaité, I, 213, 214.

Serra do Araxa, I, 226, 237, 267.

Serra das Caldas, II, 209, 210, 215.

Serra da Canastra, I, 118, 119, 168, 180-190, 192, 193, 197, 199-201, 207, 208, 210, 212, 213.

Serra da Capitinga, I, 299.

Serra do Carrapato, I, 294.

Serra de Corumba e de Tocantins, I, 212, 306, 348. 319, 320, 369; II, 3, 21, 30, 68, 89, 134.

Serra dos Coyapós, II, 146.

Serra dos Cristaes, I. 210, 214.

Serra das Divisões, II, 146. Serra Dourada, I, 319; II, 61, 68, 69, 89-93, 99, 127, 156;

Serra do Dourado, I, 226, 262, 287. Serra dos dous Irmãos, 1, 90.

Serra de Espinhaço, I, 10, 24, 56, 60, 87, 154, 180, 196

206, 208, 212, 224. Serra da Estrella, I, 11.

Serra da Figueireda, I, 226, 267. Serra d'Indaia, I, 213.

Serra de Jaragua, II, 51.

Serra da Mantiqueira, I, 56, 60, 207.

Serra do Mar, chaine maritime, I, 10, 206.

Serra da Marcella, I, 210, 213. Serra dos Monjolos, I, 298, 301.

Serra de Monte Alto, I, 243.

Serra de Mugiguaçu, I, 207.

Serra Negra, montagne de la comarca de S. João d'El Rei, I, 50. Serra Negra, montagne de la comarca de Sabura, I 210, 212. Serra de Paracatu, I, 227, 280.

Serra dos Pilões, 1, 215, 271.

Serra de Piumhy, I, 156, 166, 168.

Serra do Bio Grande, I, 182, 188, 207. Serra do Salitre, I, 226, 255, 267.

Serra de Santa Martha, II, 146.

Serra de S. Antonio, II, 45.

Serra de S. João, I, 95, 115. Serra do S. Francisco e da Jiquitinhonha, Í, 212.

Serra do S. Francisco e do Bio Doce, I, 212. Serra do S. Francisco e do Rio Grande, I, 119, 212. Serra do S. Francisco e da Paranahyba, I, 480,

205, 213-216, 223, 224, 226, 267, 269, 271, 273, 275, 301, 306, 307, 317, 318; II, 2.

Serra do S. Francisco e do Tocantins. 1. 212. 806. 317, 319. 1 = \_ gal er re, atla. E.

Serra das Vertentes, I, 180, 205, 208, 211. Serra do Urubu, I, 213.

Sertão ou Désert, I, 120, 123, 128, 158, 162, 163, 1/15, 474 191, 196, 227-230, 266, 267, 304, 320; 11, 122, 204.

Servico, lieu où , pour extraire des diamants , on a établi une troupe de nègres, I, 280.

Sesmarias , quantité de terres que donne l'administration aux particuliers qui en demandent, I, 241, I JOSE BY THREE EM

Sitio, habitation dans le canton de Rio Grande, L. 87. Sitio Novo, chaumières près la douane des Arrependidos.

V. TAIPA. Sitio Novo, habitation près S. Cruz de Goyaz, II, 228. ...

Smithia, genre de plantes, I, 235. Sobradinho, habitation, I. 302,

Socopira, nom vulgaire d'une plante légumineuse, II, 309. Solanum indigoferum, plante indigofere, J, 167,

Solanum lycocarpum, Solanée, II, 4. Sous-régions végétales, I, 61. Literary of white &

Strychnos pseudoquina (vulgairement quina do campo)," plante de la famille des Apocynées, II, 27 Sterculia Chicha, grand arbre à semences comestibles, II, 66: Sucrerie, II, 183.

Syphilis, I, 324; II, 112.

Tabac, I, 359; II, 29, 41.

Tableau général du canton de Rio Grande, I. 63-82: - DU PAYS ELEVE ET DESERT COMPRIS ENTRE S. JOAO D'EL REIS ET LA SERRA DA CANASTRA, 118-128 :- DE LA COMADCA DE PARA-CATO, 204, 231; - DE LA PROVINCE DE GOYAZ, 308-378; - DE LA ROUTE DU VILLAGE DE PILÕES A VILLA BOA, II. 151-154: --DU VOYAGE DE GOYAZ A S. PAUL, 168-171; - DU PAYS SITUE ENTRE BOM FIN ET LES CALDAS, 201; - DU PAYS SITUE ENTRE LE CORUMBA BT LE PARANAHYBA, 231. Tafia. V. CACHACA.

Taipa, chaumière. II. 5.

Tumanduá, ville, <u>I, 119, 148.</u>

Tamarati, babitation, I. 12.

Tamboril, arbre de la famille des Légumineuses, II, 27.

Tanque, habitation, I, 132.

Tapera, habitation dans la comarca de Paracatu, près la frontière de Goyaz, I, 224, 300, 302, 304.

Tapera, lieu désert près l'Aldea Maria, dans la province de Goyaz, II, 126.

Tapir, I, 196.

Température, I, 323; II, 193.

Terma Termi. V. Anguilles Electriques.

Terrains salpêtrés, <u>I</u>, <u>225, 293, 302, 324;</u> II, <u>122, 181, 197, 232.</u>

Thé, I, 360, 364.

Tiborne. V. PLUMIERA DRASTICA.

Tijuco (Fazenda de), petite habitation, II, 299.

Tissus, I. 73, 74, 226; II, 7, 15.

Tecader (toucheur de mulets ou de bœufs), I, 7, 113.

Toits, I, 51,

Torre de Babel, II, 129.

Trahiras, village en 1819, ville depuis 1831, <u>I.</u> 335; II, <u>II.</u> Traite des neures, I. 18.

**Tropa** (caravane de mulets), <u>I, 7, 259</u>; II, <u>47, 56, 172, 230, 234, 300.</u>

Trunco, genre de châtiment, II, 101.

·

Uba, habitation, <u>I</u>, <u>18.</u>
Uberava, ville nouvelle, <u>II</u>, <u>302.</u>
Urutia, serpent, <u>I</u>, <u>97.</u>

٧.

Valença, ville (autrement aldea), <u>I, 34-39.</u>
Valeurs représentatives, <u>1, 366-368.</u>
Vadios, oisis, vagabonds, <u>I, 127, 149, 218, 244, 246, 260.</u>

Varanda (galerie), I, 26; II, 2.

**Végétation**, I, 52, 59, 83, 131, 162, 117, 225-229, 233, 235, 254, 259, 270, 274, 301, 320-323; II, 21, 26, 27, 88, 151, 178, 192, 194, 309,

Velame. V. LISERON.

Vellosia (canela d'ema), genre de plautes monocotyledones, I, 90, 115, 195, 287, 210, 211, 321; II, 23, 24, 90, 201. Venda, espèce de cabaret. I. I.

Went, I, 86; II, 40, 193,

Verissimo (Sitio do), petite habitation, II, 235.

Ver a soie, <u>I,</u> 361, 364.

Vernonia, I, 233. Vertentes do Jacaré (Fazenda das), habitation, I, 141.

Vertentes do Sardim (Fazenda das.), habitation, I., 81,

Vigario da vara, dignitaire ecclésiastique, <u>I.</u> 374, 376; II, 44. Vigne, I. 358, 361, 364; II, 42, 82.

Villa Bea, capitale de la province de Goyaz, I, 315, 316, 333, 335, 349, 359, 368, 369; II, 65-86, 160-167, 178.

Villages, II, 12. Villes, I, 37; II, 78.

Vinhatice de campe. V. Tamboril.

4:07

Visites, II, 53.

Vecabulaire de la langue des Coyapos, II, 108; — DES INDIENS MÉTIS DE L'ALDEA DO RIO DAS PEDRAS, 261; — DES CHICRIADAS, 289.

Wochysia, genre de plantes, I, 237, 255, 261; II, 27.

Well, I, 105, 218, 285.

FIN DE LA TABLE DES MATIÈRES





## ERRATA.

## VOLUME 1.

Page 6, ligne 29 (note 2), au lieu de seconda, lisez segunda.
Page 36, ligne 11, au lieu de Conceçaio, lisez Conceição.
Page 37, ligne 6, au lieu de de trouver ce qu'a écrit, lisez de trouver ici ce qu'a écrit.

Page 39, ligne 16, au lieu de conservatrice, lisez conservatrices.

Page 43, ligne 15, au lieu de les, lisez des. Page 119, ligne 2 (note 1), au lieu de Serra do Rio Grande e do S. Francisco, lisez Serra do S. Francisco e do Rio Grande.

Page 135, ligne 13, au lieu de Matro dento, lisez Mato dentro. Page 149, ligne 16, au lieu de il y a, lisez il a

Page 185, ligne 7, au lieu de beau-père, lisez beau-frère.

Page 195, ligne 17, au lieu de França, lisez França. Page 206, ligne 3 (note 2), au lieu de Fluminses, lisez Fluminenses.

Page 272, ligne 10, au lieu de étant, lisez était. Page 306, ligne 13 (note 1), au lieu de da Corumbá, lisez do Co-

rumbá.

Page 312, ligne 5 (note 1), au lieu de Rio de la Pla, lisez Rio de la Plata.

Page 332, ligne 1, au lieu de de communications, lisez des communications.

Page 335, ligne 22, au lieu de plus exacte, la capitainerie. lisez nlus

exacte, de la capitamerie.

Page 369, ligne 20, au lieu de Serra da Paranahyba e do Tocantins, lisez Serra do Corumba e do Tocantins.

## VOLUME II.

Page 2, ligne 6, au lieu de (p. 318), lisez (vol. 1, p. 318).

Id. ligne 20, au lieu de (V. p. 349), lisez (V. vol. 1, p. 349).

Page 11, ligne 1 (note 3), au lieu de qui termine, lisez qui cou-

ronne.

Page 24, ligne 9, au lieu de trois, lisez deux.
Page 127, ligne 9, au lieu de bord de Rio Fartura, lisez bord du Rio Fartura.

Page 142, ligne 23, au lieu de d'extraire l'or du Rio Claro, lisez d'extraire l'or et les diamants du Rio Claro.

Page 145, ligne 7, au lieu de dans le temps de sa sécheresse, lisez, dans le temps de la sécheresse.

Page 152, ligne 20, au lieu de Porto Felis, lisez Porto Feliz.

Page 193, ligne 19, au lieu de Rio de Jurubutuba, lisez Rio Juru-

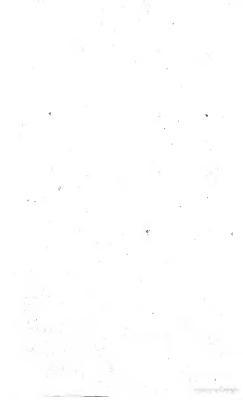

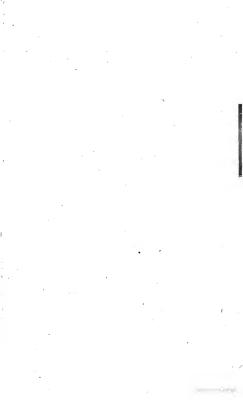

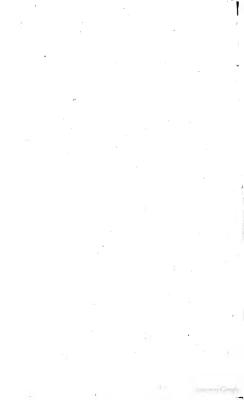



